

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto













## PHILON

COMMENTAIRE ALLÉGORIQUE

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C10. - MESNIL (EURE).

### LIBR 1RV TEXTES ET DOCUMENTS

POUR L'ÉTUDE HISTORIQUE DU CHRISTIANISME PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE HIPPOLYTE HEMMER ET PAUL LEJAY

# PHILON

# COMMENTAIRE ALLÉGORIQUE DES SAINTES LOIS

APRÈS L'OEUVRE DES SIX JOURS

TEXTE GREC, TRADUCTION FRANÇAISE INTRODUCTION ET, INDEX

#### EMILE BRÉHLER

DOCTEUR ÈS LETTRES PROFESSEUR AGRÉGÉ DE PHILOSOPHIE AU LYCÉE DE BEAUVAIS

#### PARIS LIBRAIRIE ALPHONSE PICARD ET FILS 82, RUE BONAPARTE, 82 1909

# THE INSTITUTE OF ME TONE SHIPLS TORUNTO 6, CANADA.

OCT 15 1931

#### INTRODUCTION

I

#### La vie de Philon.

Nous connaissons fort mal la vie de Philon. Des témoignages des auteurs anciens qui ont été rassemblés par Cohn et Wendland au début de leur édition (vol. I, p. LXXXXV sq.), et des témoignages tirés des œuvres de Philon lui-même qui ont été rassemblés en grande partie dans la Revue de l'Histoire des Religions (Massebieau et Émile Bréhier, Chronologie de la vie et des œuvres de Philon, 1906, 1, 2 et 3), on ne peut retenir avec certitude que les points suivants:

Philon est né à Alexandrie en l'an 20 ou peu avant l'an 20 avant Jésus-Christ (1). Sa famille

<sup>(1)</sup> D'après la Legatio ad Caïum, ? 28, où il se qualifie de πρεσθύτερος. La légation a été écrite peu après la mort de Caligula (41 après Jésus-Christ).

devait y être riche, puissante et considérée. Ce qui le fait croire c'est non seulement qu'il fut choisi vers la fin de sa vie comme chef de l'ambassade qui allait porter à Caligula les doléances des Juifs, mais les renseignements que nous a laissés Josèphe sur son frère Alexandre Lysimaque, l'intendant de la seconde fille d'Antoine, qui prêtait de l'argent au futur roi des Juifs, Hérode Agrippa, dont la fille épousa plus tard un de ses fils; nous savons aussi par Josèphe que le fils d'Alexandre, Tibère Alexandre, apostasia et devint procurateur de Judée et préfet d'Égypte (1).

Au reste, Philon reçut une éducation fort soignée: il fut instruit, nous raconte-t-il, dans toutes les sciences « encyclopédiques », et il aime visiblement, à la moindre occasion à faire étalage de son érudition (2). Son style, si soigné, se ressent de l'imitation des maîtres attiques (3); et les citations assez fréquentes qu'il en fait sont une autre preuve qu'il devait vivre avec eux dans une intimité constante. Son éducation philosophique fut variée et

(2) De congress. erud. grat., 74.

<sup>(1)</sup> Josephe, Antiqu. Jud., XVIII, 6,3; XIX, 5.1; XX, 5,2.

<sup>(3)</sup> Cf. l'étude récente de K. Reik, der Optativ bei Polybius und Philo von Alexandria, Leipzig, Fock. 1907, d'où il ressort que Philon, dans l'emploi de l'optatif, suit en général l'usage attique.

fort éclectique: les manuels doxographiques y jouèrent certainement un grand rôle; mais en outre il connaît bien Platon; il est fort au courant de toutes les théories néo-pythagoriciennes qui fleurissaient en Égypte; et il s'inspire fort souvent de la littérature morale populaire issue du stoïcisme et du cynisme (1).

Malgré son goût pour la méditation, il ne faut nullement faire de lui un solitaire contemplatif. Si parfois il se retira momentanément dans la solitude, il ne tarda pas, nous dit-il, à abandonner cette pratique, après que son expérience lui en eut montré l'inefficacité (2). Il mena, semble-t-il, la vie d'un homme riche et cultivé, fréquentant le théâtre et les réunions d'amis. Il trouva, dans le domaine de l'activité pratique, de nombreuses occasions de faire du bien à ses coreligionnaires.

En effet, il ne s'attacha pas moins aux intérêts spirituels du judaïsme qu'aux intérêts temporels de la riche et nombreuse colonie juive alexandrine. Il a, dans la mission de la Diaspora pour la conquête



<sup>(1)</sup> Wendland, Philo und die Kynisch-stoische Diatribe (Beiträge zur Gesch. der griech. Philos. et Relig., Berlin, 1895), et les notes du présent ouvrage. — Pour l'inspiration néo-pythagoricienne, voyez nos Idées philosophiques et religieuses de Philon, Paris, Picard, 1908, surtout p. 17 sq., 39, 43.

<sup>(2)</sup> Leg. alleg., 85.

spirituelle du monde, une foi qui peut nous expliquer de quelle importance était pour lui la situation morale et matérielle des Juifs alexandrins. C'est sur le rôle qu'il eut dans cette colonie que nos documents nous livrent les faits les plus précis et les plus nombreux. S'il a pu, dans sa jeunesse, être importuné d'une charge que ses coreligionnaires l'avaient forcé à accepter 1, il mit ensuite à leur service son talent d'écrivain 2 et supporta pour eux, dans un âge avancé, les fatigues et les dangers d'un voyage à Rome. Ce mystique n'est pas un résigné ou plutôt il ne recommande envers les puissants qu'une résignation provisoire et toute d'attente. Si nous ne possédons que deux des pamphlets qu'il avait écrits contre les ennemis de son peuple de Contre Flaccus et la Légation à Caïus, nous entendons tout le long de son œuvre, même dans les écrits les plus contemplatifs, les échos des vexations que les Juiss devaient subir; Philon y passe par des alternatives de découragement et d'espoir qui montrent qu'il s'agit de faits récents ou présents (3). Ces allusions plus ou moins vagues

De special. Legibus, III, 1.

<sup>(1)</sup> Massebieau et Bréhier, Essai sur la Chronologie, p. 35 —

<sup>(2)</sup> Cf. les ouvrages apologétiques (Legatio ad Caïum, In Flaccum) et de propagande (Vita Mosis, De paenitentia, qui s'adresse aux païens convertis au judaïsme). (3) Massebieau, loc. cit., p. 61 sq., p. 171.

nous permettent au moins de voir que la persécntion de Flaccus, la seule sur laquelle Philon nous ait donné des renseignements précis et détaillés, n'était que l'aboutissant d'une longue série de vexations qui, sauf la persécution de Séjan, ne nous sont pas connues par ailleurs. La partialité de Philon lorsqu'il attaque les ennemis des Juifs, ses inexactitudes presque surement voulues sur le gouverneur d'Égypte et ses conseillers (1) nous font voir, en même temps que le peu d'autorité historique de ces pamphlets, l'ardeur des sentiments nationaux de cet esprit par ailleurs si pondéré et si bien équilibré. La persécution de Flaccus prit fin en l'an 37 et elle semble être tout à fait indépendante des raisons qui amenèrent à Rome, à la sin de l'an 39, la députation juive dont Philon était le chef. Il ne s'agissait plus de simples vexations matérielles, mais du culte de l'empereur que l'on voulait imposer aux Juifs; et encore Philon proteste-t-il moins contre ce culte même que contre la forme qu'on voulait lui donner. En effet les Égyptiens, par flatterie pour l'empereur, nous dit Philon, introduisaient ses statues dans les synagogues; à leur arrivée en Italie, les ambassadeurs apprirent

<sup>(1)</sup> Sur le peu de valeur historique des œuvres de Philon cf. Willrich, *Judaïca*, Göttingen, 1900, p. 127 sq.

que l'on avait commis le même sacrilège au temple de Jérusalem. C'est la présence de ces statues qui surtout l'indigne, comme contraire aux usages nationaux et religieux de son peuple (1). Philon revint à Alexandrie sans avoir pu se faire écouter de Caligula.

Les récits qu'Eusèbe nous a transmis sur la fin de sa vie sont tout à fait légendaires, et nous ne savons s'il mourut après avoir connu les édits où l'empereur Claude réglait, à la satisfaction des Juifs, les questions qui le préoccupaient.

#### H

#### Les Allègories des Lois.

I. Les trois livres des Allégories des Lois constituent les trois premiers traités du vaste commentaire allégorique de la Genèse qui occupe en exceptant le premier traité sur la Création du monde) les trois premiers volumes de l'édition Cohn-Wendland. Ce commentaire se distingue des autres groupes d'écrits (cf. leur classification dans

<sup>(1)</sup> Legatio, ch. xx. Cf. au contraire ses théories néo-pythagoriciennes sur l'essence divine du pouvoir royal (E. Bréhier, Idées philos., etc., p. 20-22). Il s'agissait non pas de philosophie, mais des ἔθη πάτρια.

MASSEBIEAU, Le Classement des œuvres de Philon, Bibl. de l'École des Hautes Études [sect. des scienc. relig.], vol. I) par l'emploi presque exclusif de la méthode allégorique, dans l'interprétation de la Bible, et par l'ampleur des développements.

Ces traités expliquent la Genèse depuis 2,1 jusqu'à 3,19 inclusivement, avec une seule interruption entre le II° et le III° livre qui va de 3,2 à 3,8 (la tentation d'Ève par le serpent et d'Adam par Eve). Il est difficile de décider si, comme le prétend Schürer, nous avons là le début du commentaire allégorique, ou bien si, suivant l'opinion de Massebieau, ils forment la suite d'un ou de plusieurs autres traités perdus dans lesquels Philon aurait interprété l'œuvre des six jours. Les allusions que trouve Massebieau à cet « Hexaméron » dans les autres œuvres, peuvent en effet se rapporter aussi bien au texte même de la Genèse qu'au prétendu commentaire de Philon. Mais ce qui est certain c'est que la suite du Commentaire allégorique implique une certaine interprétation de ce chapitre I dont il nous donne même à l'occasion quelques courts fragments. Cette interprétation était certainement différente de celle que nous fait connaître le traité de la Création; celle-ci est en effet presque toute littérale; le soleil, la terre et les diverses creations de Dieu restent des créations d'objets matériels. Au contraire dans l'interprétation que supposent nos traités, ce chapitre décrit la création du monde intelligible, tandis que la création du monde sensible ne commence qu'au chapitre II; mais, plus précisément encore, ce monde intelligible est le monde moral et intellectuel, contenant les idées des vertus et des passions, de l'intelligence et de la sensation, de l'intelligible et du sensible (1). Le commencement de notre livre jusqu'au § 28 se rapporte encore à cette création spirituelle.

II. Massebieau (loc. cit.) a le premier montré la portée et la signification du Commentaire allégorique de la Genèse, en faisant voir qu'il contenait une histoire morale de l'âme humaine depuis son origine céleste jusqu'à sa purification morale complète; dans l'intermédiaire sont décrits les chutes des âmes, leurs repentirs, leurs retours au mal, et la mort spirituelle définitive de certaines d'entre elles, tandis que d'autres remontent vers Dieu par

<sup>[1]</sup> Cf. le début du livre Ier sur les idées de l'intelligence et de la sensation, interprétées Gen. 1,24 comme la création des idées des passions (Leg. alleg., II, 12); Gen. 1,26 comme la création de l'idée de l'homme par opposition à l'homme sensible libid.. III, 36 et des espèces du genre homme (Quis rerum divinheres, 164).

l'extase. Les traités dont on donne ici la traduction contiennent un fragment de cette histoire : d'abord la création de l'âme terrestre avec l'intelligence, la sensation, et les passions, puis sa séduction par le plaisir, l'entraînement de l'intelligence vers le monde sensible et les conséquences qui s'ensuivent. Mais la trame du récit n'est pas très serrée; il s'y introduit des digressions de différentes espèces : d'abord celles qui concernent la méthode mème d'interprétation, et les explications différentes d'un même texte; ensuite celles qui partent de l'état présent de l'âme dans le récit pour décrire les états pires ou meilleurs où elle pourra parvenir. De cette façon, nos traités présentent l'aspect d'une suite de méditations et même parfois de prédications dont chacune se rapporte à chaque verset plus encore que d'un récit continu ou d'une exégèse perpétuelle.

La trame du récit est la suivante. LIVRE I°. — 1° (1-28) Dieu achève de créer les idées de la sensation et de l'intelligence (1). [Suit à propos du septième jour une digression sur l'opposition entre les deux créations, celle des choses corruptibles et celle des choses incorruptibles; celle-ci est commandée par le nombre sept sur les effets duquel il s'étend (8-16). Il oppose également la création di-

vine aux creations humaines 5-8. De plus 16 il interprète le septième jour non seulement au point de vue de la création divine mais au point de vue de la vie spirituelle]. Il revient aux idées de l'intelligence et de la sensation; elles ont un principe commun, la Raison en tant que créatrice des idées incorruptibles 19-21. Toute la fin de cette partie 21-28) est destinée à montrer que dans le monde des idées, l'Idée de la sensation, celle de l'intelligence et celle du sensible restent isolées les unes des autres, alors que, dans le monde sensible, elles ne peuvent agir qu'en s'unissant entre elles.

deuxième partie qui concerne l'intelligence particulière et la sensation particulière. Suivant en ceci la doctrine stoïcienne, Philon montre que ces trois termes, sensation, intelligence, sensible, ne peuvent agir que par leur union, lorsque la sensation reçoit les sensibles (représentation) et que l'intelligence se tend jusqu'à la sensation (inclination (28-31). Puis laissant le rapport de la sensation à l'intelligence qu'il reprendra plus tard, il fait voir comment est constituée cette intelligence particulière destinée à entrer dans le corps; il y distingue à côté d'un élément corruptible un élément incorruptible, un souffle divin, conçu sur le modèle des

notions communes des Stoïciens, comme un rapport à la raison universelle (31-43).

3° Tout le reste du traité porte sur les vertus morales de l'intelligence humaine, et la façon dont elle peut les acquérir. Il insiste d'abord sur l'origine exclusivement divine de ces vertus qui ne sont qu'une imitation de la vertu idéale et suprasensible (43-48). Il serait impie de croire qu'elle peut les acquérir par elle-même, et son rôle se borne à empêcher qu'elles ne se mélangent dans l'âme avec le vice (48-53). Au reste la vertu que donne Dieu à l'intelligence n'est qu'un germe qu'elle peut ne pas développer et laisser tomber dans l'oubli, tandis que c'était le privilège de l'intelligence idéale de pratiquer, par sa nature même, la vertu (53-56). [Digression sur la vertu générique, conçue à la façon stoïcienne comme science théorique et pratique (56-60)]. L'intelligence humaine, comme elle est capable, dans son unité, de recevoir des représentations de choses multiples, est donc capable, malgré la vertu qu'elle a en puissance, de recevoir les empreintes du vice (60-63). Longue digression qui fait suite à la précédente sur les quatre vertus spéciales, prudence, tempérance, courage, justice, qui découlent de la vertu générique. Toutes les définitions des vertus y sont

empruntées au stoïcisme (65 fin) ainsi que l'idée même de les faire découler de la raison. Cependant leur nature et leur ordre sont déduits de la division platonicienne de l'âme 70-72. Il insiste presque exclusivement sur la prudence 74-85). Elle n'est pas dans les paroles mais dans les actions 74; l'imprudence est comparable à une femme toujours dans les douleurs de l'enfantement, n'accouchant jamais à terme, et dont les produits dévorent a chair (75-77); il faut distinguer de la prudence idéale qui est dans la Sagesse divine, la prudence particulière qui est en moi et périt avec moi 77; la prudence, et Philon suit ici une doctrine storcienne, se présente sous deux formes, chez celui qui possède la prudence, et chez l'homme en progrès qui n'en est encore qu'à l'acquérir 179-85. Enfin il classe les vertus en trois espèces : celles qui s'opposent aux vices contraires pour les détruire, prudence et courage; celle qui s'v oppose sans les détruire entièrement, la tempérance; et celle qui n'a pas à lutter contre eux parce qu'elle est en dehors d'eux, la justice (85-88)].

Nous revenons, après cette longue digression. au sort de l'intelligence terrestre; tandis que l'intelligence céleste persiste dans la vertu, l'intelligence terrestre (ici assimilée à l'ascète) ignore quelle sera la fin de ses efforts (88-90). Elle vit dans l'ignorance de sa propre nature et par conséquent de celle de Dieu (90-92).

Philon indique ensuite les principes qui guideront l'éducation de cette intelligence : d'abord cette éducation rentre dans le genre de la parénétique : comme l'intelligence n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'a à recevoir, comme le méchant, ni ordre ni défense, et elle ne peut, comme le bon, rester sans direction; il convient donc de lui donner des conseils (92-95). Dieu les lui donne avec sa bonté qui récompense et sa puissance qui châtie (95-97). Le contenu de ces conseils, c'est de pratiquer toutes les vertus, et de les pratiquer d'une façon réfléchie, en méditant sur leur utilité et sur leurs raisons (97-100).

Au méchant au contraire, Dieu adresse des défenses : et la punition qu'il encourt pour avoir fait les actes défendus c'est la mort spirituelle (100-108).

LIVRE II. — Philon reprend ici la question des rapports de l'intelligence avec les autres parties de l'àme, la sensation et la passion (cf. I, 28-30). Il faudra distinguer dans les deux livres qui suivent deux thèmes de développement qui parfois s'entrecroisent: 1° un thème psychologique dans

le développement duquel Philon suit surtout l'inspiration stoïcienne: comment à la partie hégémonique de l'âme ou intelligence ou raison viennent s'ajouter les parties irrationnelles, sensations et passions? Quelles en sont les raisons? 2° un thème moral: comment l'intelligence, sous l'influence de la partie irrationnelle, sort-elle de l'état de neutralité morale pour arriver au vice, et quels sont les remèdes à ce vice? Il y a dans ce second thème quelques développements en complète contradiction avec ceux du premier: notre auteur y a subi des influences beaucoup plus complexes.

1º Pourquoi l'intelligence ne reste-t-elle pas seule dans l'âme? C'est que Dieu seul est simple (2-4): l'intelligence idéale elle-même est composée en tant qu'elle a le désir de son propre modèle; à plus forte raison la sensation et les passions qui sont des secours nécessaires à l'intelligence (4-6). Elles sont plus récentes que l'intelligence; car celle-ci en tant que partie hégémonique est le fondement de l'âme comme le cœur est celui de l'organisme (6). Et ce sont des secours; car sans la sensation, l'intelligence ne jugerait pas des qualités des corps, et sans les passions, considérées ici surtout comme instincts de conservation et de défense, la vie ne pourrait continuer (7-9). Mais sur la question

traitée au § 6, il faut bien entendre que les passions dont il s'agit ici sont non pas l'Idée de la passion qui se trouve dans le monde intelligible antérieurement à l'intelligence terrestre, mais les passions spécifiques (12).

[Une digression (9-12) sur le caractère nuisible des passions, qui s'oppose à ce qu'on vient de dire sur leur utilité, annonce le thème moral qui sera développé par la suite].

[Autre digression où Philon s'en tenant au sens littéral fait voir la supériorité de Moïse sur les philosophes grees dans la question de l'origine des noms (14-16)].

Enfin (16-19), il montre comment il faut user de la passion et en particulier du plaisir qu'il faut considérer comme une nécessité de la nature humaine mais non comme le bien.

2º Genèse de la sensation. C'est un long fragment purement psychologique. L'âme est engendrée avec un certain nombre de facultés, parmi lesquelles la faculté de sentir (21-25). Mais pour que cette faculté passe à l'acte, ce qui a lieu immédiatement après la création de l'intelligence, il faut deux conditions: 1º le sommeil de l'intelligence. En effet la connaissance intellectuelle distincte coïncide avec l'arrêt des sensations et inversement une sen-

sation forte empêche l'activité de l'intelligence (25-31). [Ce sommeil de l'intelligence n'est d'ailleurs pas dù à elle-même, mais à Dieu qui, selon sa propre volonté et malgré elle, l'endort ou l'empêche de s'endormir (31-35 | 2º H faut de plus que la faculté de sentir soit tendue c'est là la doctrine stoicienne jusqu'à la surface du corps, à l'organe sensible, et que par un mouvement inverse le mouvement sensitif se recourbe de la surface corporelle jusqu'à l'intelligence, qui est en effet la source et le fondement de la sensation 35-42. Cette sensation en acte qui ne comprend que le présent (42-44) est. comme on le voit, dans une union intime avec l'intelligence; tandis que la faculté sensitive existait à côté de la faculté de comprendre mais indépendamment d'elle, la sensation en acte part de l'intelligence et y revient (44-46). [Une remarque incidente comparable à celle des § 31-35 est destinée à atténuer ce qu'il pourrait y avoir d'impie dans cette doctrine stoïcienne en donnant trop à l'activité de l'intelligence : Dieu seul est vraiment cause de la genèse de la sensation, comme il est seul cause de la génération de la vertu (46-49).

Après ce développement physique, Philon reprend le thème moral : on aura remarqué dans ce qui précède une contradiction entre les deux conditions de la sensation en acte : d'une part il faut que l'intelligence soit inactive, s'endorme, et d'autre part la sensation n'a lieu que par l'activité de l'intelligence. Cette contradiction disparaît dans ce qui suit, où la même idée est présentée sous la forme de deux directions opposées de l'activité intellectuelle. D'une part l'intelligence, quittant Dieu et les intelligibles, se dirige vers la sensation pour s'unir et ne plus faire qu'un avec elle; à ce mouvement s'oppose celui par lequel, délaissant toute matière et s'abandonnant elle-même, elle se dirige vers Dieu (49-53).

Les facultés de l'âme, considérées isolément, en dehors de leurs actes, dans leur état de nudité, ne sont ni bonnes ni mauvaises (53 et 64). [A propos du mot nudité, digression sur deux autres sens allégoriques du mot : la nudité de celui qui est dépouillé de toute passion et de tout vice, et la nudité de ceux qui se dépouillent de la vertu; celle-ci peut aller plus ou moins loin; elle peut rester dans l'âme, dans l'intention, ou s'étendre au contraire jusqu'aux actes : dans le premier cas, elle permet le repentir (54-64)]. L'âme, privée des actes de sentir ou de penser, n'est pas non plus sujette à la honte, comme lorsque la sensation en acte se révolte contre l'intelligence, ou lorsque les facultés

ont l'orgueil et l'impiété de s'attribuer leurs pro-

pres actes (65-71).

3º Le plaisir et la lutte contre le plaisir (tempérance). Il est d'abord traité seulement du rôle psychologique du plaisir; dans l'apprehension des objets, sensation et intelligence sont nécessaires l'une à l'autre; mais il faut un troisième terme pour les unir : c'est le désir qui est sous la domination

du plaisir (71-73).

Tout le reste du traité revient au thème moral : après avoir décrit les nombreuses variétés du plaisir (74-77), et son effet néfaste sur l'âme 77-79, à savoir la mort spirituelle, il montre comment on peut s'en guérir et s'en préserver, en examinant tour à tour les divers stades de la vie morale : les moins parfaits se guérissent par le repentir et par une forme inférieure de la tempérance, considérée ici seulement comme vertu du corps 79-83. Audessus d'eux sont les ascètes qui ne courent pas le danger de la mort spirituelle, mais pourtant sont parfois tentés malgré eux par le plaisir; c'est Dieu lui-même qui les guérit par sa propre raison (83-88). Au-dessus des ascètes enfin se trouve le parfait, soutenu contre le plaisir par son éducation morale; sans elle il serait ami du plaisir; par elle, il n'a plus besoin, comme l'ascète, de fuir le plaisir; au contraire, il peut lutter contre lui, le combattre et le saisir; le plaisir devient alors lui-même un moyen d'éducation. Mais ce n'est possible que s'il est parfait, c'est-à-dire a rapporté à Dieu toutes ses actions (88-94).

Les derniers § reprennent, sous une autre forme, le même sujet : à la distinction de deux êtres, l'imparfait et le parfait, est substituée, suivant un procédé familier à Philon, la distinction des deux manières d'être qu'engendre l'âme. L'âme engendre donc une partie divine et incorruptible, dont le dernier terme est de rapporter tout à Dieu, et qui n'a pas besoin de tempérance; mais il engendre aussi une partie périssable qui a besoin d'être guidée par la tempérance : cette vertu force l'intelligence qui chevauche sur les passions pour les dompter, et qui risque d'être entraînée par elle, à se laisser glisser en arrière de ces passions pour arriver à l'idéal de l'apathie.

LIVRE III. — Ce livre traite pour l'essentiel le même sujet que le livre II, sans véritable progrès dans la pensée : c'est la même union des développements psychologiques et moraux sur les mêmes sujets.

1º Il commence par une opposition du bon et du méchant, considérés surtout dans leur rapport à

Dieu; cette partie reste un peu en dehors de la suite des idées. Suivant le paradoxe stoicien, le méchant n'est pas citoyen, tandis que le bon a pour cité la sagesse divine (1-4). Le méchant se cache de Dieu, non pas au sens littéral, puisque, ne pouvant même pas se cacher du monde, à plus forte raison il ne peut se cacher de Dieu qui est partout 04-7, mais en ce sens qu'il a sur Dieu des opinions fausses, celles des physiciens grecs 7-9. A cette attitude du méchant s'oppose : 1º celle du sage qui lutte contre les passions sans les fuir avec l'aide de la Raison divine (9-15); 2º celle de l'être en progrès moral, l'ascète, qui ne peut échapper aux passions qu'en les fuvant, en détournant son esprit; cet arrachement brusque, mais nécessaire, produit en lui le sentiment d'un vide, d'un manque de tout ce qui jusqu'alors dirigeait sa vie (16-23). L'attitude du sage par rapport aux passions est de les détruire définitivement en lui, pour les laisser au méchant].

L'auteur revient aux opinions du méchant sur la divinité; il lui attribue ici la théorie sophistique et épicurienne que Dieu n'est cause de rien, tandis que l'intelligence humaine est elle-même cause de tous les biens, comme les arts, les lois, les mœurs (28-32). Il s'attribue donc ce qui est à Dieu; il est

moins coupable, lorsque cette opinion orgueilleuse reste dans sa pensée; si elle se manifeste par des actes, il est puni par la mort spirituelle (32-39).

Le sage au contraire affirme que l'intelligence humaine n'est cause de rien. Cette affirmation est le résultat d'une sortie de soi-même, identique à la recherche de Dieu : il abandonne successivement le soin des nécessités corporelles, les sensations qui ne seront plus éveillées par les objets sensibles, les discours spécieux des sophistes, et enfin l'intelligence elle-même. Cette pratique, qui est la condition de la recherche de Dieu, ne donne pas cependant la certitude de le trouver (39-49).

Entre ces deux états se trouve le remords du méchant lorsqu'il prend conscience du vice de ses théories. Seule l'intelligence dans l'âme peut s'en apercevoir; mais, par elle, l'âme tout entière reçoit ce remords (49-51). Il prend alors conscience de l'opposition qu'il y a entre lui qui est dans le lieu, et Dieu qui n'est nulle part (51-53); il voit qu'il a abandonné la vertu et le bonheur pour le vice et le malheur, qu'il vit dans un état de perpétuelle agitation sans aucune fixité, qu'il vit avec ceux à qui Dieu est caché (49-56).

2º Nouveau fragment psychologique sur les rapports de la sensation, de l'intelligence et du plaisir cst en une certaine mesure libre par rapport a l'intelligence puisque celle-ci ne peut l'empêcher de sentir; pourtant la sensation ne se fait qu'avec l'intelligence parce que celle-ci seule peut saisir ou comprendre les sensibles qui lui donnent la sensation (56-59). Quant au plaisir, que Philon nous a donné précédemment comme le lien nécessaire de la sensation et l'intelligence, il n'intervient ici que pour altérer la sensation, et tromper par la l'intelligence en lui faisant prendre le nuisible pour l'utile (59-65).

3º A ceci se rattache un développement moral sur le plaisir; considéré dans le livre précédent comme une nécessité à laquelle le bon lui-même ne peut se soustraire (II, 16-19), il est envisagé ici comme un mal absolu qui ne se trouve que chez le méchant (65-69). Le corps, de la même façon, est ici le mal, le cadavre inerte que l'âme arrive à tenir par sa tension, et qui est détruit chez le bon (69-77). [La diatribe contre le plaisir est ici interrompue par une longue digression (77-107) sur les natures qui sont bonnes par elles-mêmes, et sont jugées dignes, avant leurs œuvres, des récompenses divines. C'est : 1º le juste qui découvre que tout est une grâce et un don de Dieu (77-79);

2º l'intelligence royale qui dirige l'àme suivant la droite raison, dans la paix et dans la joie; elle s'oppose à l'intelligence tyrannique qui, contrairement à la raison, cherche dans l'intelligence et la sensation le principe mème de leurs actes (cf. II, 31-35, 46-49; III, 28-32); elle est le discours véritable et sublime sur Dieu qui nourrit l'âme du voyant; 3º l'intelligence comme père donnant à l'àme non l'agréable, mais l'utile, étudiant non pas les choses mortelles, mais le monde incorruptible et la divinité (83-85); 4º la joie qui, par l'espérance, est un bien même avant qu'elle ne se soit produite (85-88); si Dieu peut ainsi juger les êtres même avant leur achèvement, c'est que la vertu et le vice ont leurs propriétés, même lorsqu'ils ne sont dans l'âme qu'à l'état rudimentaire, et Dieu connaît ces propriétés (88-90; 5º la mémoire qui garde sans interruption les conceptions claires des êtres est un bien supérieur, quoique chronologiquement postérieur, à la réminiscence qui laisse tomber les pensées dans l'oubli et permet un retour à la passion (90-95); 6° ceux qui connaissent Dieu et sont appelés par lui à recevoir sa sagesse; pourtant il faut distinguer une connaissance inférieure, celle qui se fait par l'intermédiaire du monde et de la Raison divine qui est l'ombre de Dieu, et une connaissance supérieure, la connaissance directe 95-104. Ces natures bonnes sont dans le trésor des biens, opposé au trésor des maux; Dieu répand celui-là, et ferme ceux-ci pour laisser le temps au repentir (104-107).

Nous reprenons l'appréciation morale du plaisir. Ce mal absolu est l'origine du vice, parce qu'il déplace les bornes imposées à l'âme par la vertu 107-109). Il attire la sensation, qui d'elle-même est, on l'avu, sans intelligence ef. 56-59, vers le sensible, également aveugle par nature. Non seulement elle ne prend plus pour guide l'intelligence, mais elle la conduit (109-111). Pourtant le plaisir empêche la sensation d'être distincte (111-113), ainsi d'ailleurs que les autres passions, qui ont, au reste, leur fondement dans le plaisir (111).

Suit un fragment physique sur l'origine et les conditions du plaisir. Revenant à la division platonicienne de la partie irrationnelle de l'âme en θυμές et ἐπιθυμία (cf. I, 70-72), il fait voir comment le plaisir est dans le ventre, tandis que sa suppression produit une irritation qui est l'origine du θυμές. Ensuite, après avoir exposé dans son ensemble la théorie platonicienne, il montre à nouveau que le plaisir, ne pouvant être dans la tête, où se trouve la raison, est dans la poitrine et le ventre (114-

118). Ce fragment n'est d'ailleurs qu'une introduction au développement moral qui va suivre.

4° Ce développement porte sur la lutte contre le plaisir et les deux passions qui en proviennent, et envisage les divers aspects de cette lutte suivant l'état d'avancement moral (118-160).

C'est d'abord la lutte contre les passions violentes du hopés, comme la colère. L'homme en progrès moral le fait obéir et se le soumet : à la colère, il oppose la parole distincte avec ses deux qualités de clarté et de vérité; tandis que la colère est irraisonnée et rend la parole confuse et menteuse, l'homme en progrès moral lui oppose un langage calme et véritable (118-125). Un tel langage ne peut se trouver que dans une pensée sanctifiée qui, loin de rechercher les vertus purement humaines, fait tout en vue de Dieu (125-128). Si la colère n'est pas ainsi supprimée, elle perd au moins ce qu'elle a de nuisible.

Supérieur est l'idéal du sage parfait qui ne se contente pas de modérer la passion, mais l'extirpe entièrement. A la partie guerrière de l'âme, toujours dans les disputes, il substitue la paix complète (129-132). Ainsi il se distingue de l'homme en progrès, l'ascète qui reste dans la lutte, la souffrance, le travail, tandis que lui retranche

aisément les passions de la colère 133-138.

C'est la même distinction dans la lutte contre les passions du désir. Comme l'a déjà dit Philon, il a son siège dans le ventre, origine de tous les plaisirs (138-140). L'être parfait se débarrasse entièrement des plaisirs et de tout ce qui peut les produire; l'être en progrès les limite simplement aux plaisirs nécessaires (140-144); le premier le fait par sa propre volonté; le second seulement s'il en reçoit l'ordre (144). Le sage parfait en se débarrassant du désir du ventre se débarrasse de toutes les passions qui ont là leur fondement; mais il ne peut retrancher le ventre comme il a fait de la colère; car c'est une condition de sa vie 145-148).

Philon insiste à nouveau sur l'infinité des désirs du ventre, et leur danger pour celui qui n'est ni parfait ni même en progrès, mais qui débute dans la vie morale; celui-ci, dit-il, en s'appuyant sur son expérience personnelle, ne peut s'en défendre que par la raison qui voit clairement la nature des choses (148-159).

5° Dans un retour à la psychologie du plaisir, il semble vouloir confirmer que le plaisir est mauvais en lui-même, en repoussant la thèse épicurienne distinguant entre le plaisir stable qui est un bien, et le plaisir en mouvement (160).

6° Ce développement (161-182) dépasse la question de la lutte contre les passions, et peut être considéré comme une digression. Il faut distinguer la nourriture du corps qui est, comme lui, terrestre, de celle de l'âme qui est, comme elle, céleste (161). Philon distingue diverses nourritures célestes, correspondantes au degré d'avancement moral.

L'ascète ou l'homme en progrès se nourrit de paroles divines; il les reçoit suivant la mesure de son intelligence (162-167), et il doit les recevoir pour elles-mêmes et non en vue d'un avantage extérieur quelconque (167-169). Cette parole divine se manifestera dans l'âme sans passion et sans vice, peu à peu et par partie (169-172); elle arrêtera la perpétuelle agitation du corps; mais l'âme qui la recevra, ne se rendra pas compte ellemème des causes de sa joie (172-174); elle devra s'y préparer dans l'expiation de ses fautes et dans la douleur (174-176). L'ascète le plus avancé se nourrira de la parole tout entière (177).

Le sage parfait aura pour nourriture Dieu luimême; Dieu lui donne les biens, tandis que sa parole ou raison ne pouvait donner que l'absence de maux; en sa faveur, Dieu féconde la vertu (177-182).

7º Il revient ici à la diatribe contre le plaisir : il

montre, comme il l'a déjà fait par deux fois, comment le plaisir avec tous ses effets relâche l'organe sensible, et altère la sensation. Mais le germe du plaisir étant dans la passion, et celui de la sensation dans l'intelligence, passion et intelligence sont ennemies (182-188).

La lutte entre l'intelligence ou l'homme de bien et le plaisir ou la passion est ensuite décrite. L'intelligence vertueuse détruit la base du plaisir, et le plaisir veut la détruire; mais le méchant s'accorde au contraire avec lui 188-190. L'ascète est capable de supplanter le plaisir et de devenir le maître (190-192. Le méchant, s'il refuse d'être l'esclave de l'homme de bien pour en recevoir les réprimandes et les ordres, reste esclave de la passion; son esclavage consiste (Philon revient ici à la psychologie du méchant exposée au début du livre, 28-32) à croire que l'activité de l'intelligence, de la sensation, des intelligibles et des sensibles dépend de lui et lui appartient.

8º L'idée principale développée jusqu'à la fin du traité est celle des souffrances qui atteignent la sensation asservie aux sensibles, et l'intelligence asservie à la sensation vicieuse. La souffrance est nécessairement attachée à la sensation comme le plaisir; mais, tandis que le méchant est abattu par

elle, l'homme de bien sait la rendre indifférente (200-203). [A ces souffrances inhérentes à la sensation s'opposent les promesses des biens que Dieu fait à l'homme vertueux. Longue digression sur le sens du serment de Dieu, et sur l'impossibilité où nous sommes de jurer par Dieu parce que nous ignorons sa nature (203-209). Il fait ressortir l'importance de l'intention dans la pratique du bien (209-211)]. A la souffrance de la sensation, il oppose celle qui provient du repentir (211-216) pour insister encore à la fin sur les peines qui sont dans l'acte même de sentir (216). Il oppose à cette souffrance la joie qui provient de la vertu (217-220).

Après avoir montré le profit que la sensation trouve à ne pas se laisser séduire par les sensibles mais à se retirer vers l'intelligence (220-222), il montre encore l'abaissement de l'intelligence qui se subordonne à la recherche des sensibles (223-225). Déjà l'intelligence est malheureuse quand elle croit à elle-même et à ses propres raisonnements; leur issue montre que ses prévisions n'étaient que des songes (225-234). Elle est encore plus malheureuse lorsque les sensations s'y ajoutent pour la faire souffrir encore (234-236). Contre leur séduction, elle doit employer la continence; mais cette vertu a elle-même plusieurs degrés; les plus faibles

doivent prendre la fuite sans essayer de lutter, pour vaquer à des occupations uniquement spirituelles (236-242); les plus forts peuvent lutter et vivent alors dans la paix et le culte de Dieu (242). [A la subordination aux sensations il oppose l'obéissance aux prescriptions de la vertu 243-240].

Il dépeint enfin les souffrances de celui qui reste dans le vice 246-248, la façon dont les passions envahissent peu à peu et consument l'âme toute entière (248-251), et les peines qu'il ressent dans la poursuite constante de l'objet de ses passions.

III. — Il est facile, d'après ce qui précède, de saisir le procédé de composition de Philon; la substance de son œuvre est formée de certaines théories philosophiques ou religieuses, qu'il n'expose jamais dans leur ensemble, mais auxquelles il emprunte tantôt un élément tantôt un autre suivant les besoins de son exégèse. Il peut même arriver qu'il ait recours à des théories complètement opposées et sans conciliation possible. Il est utile, pour l'intelligence de l'œuvre, d'isoler ici ces principaux thèmes qu'il développe en virtuose, en en recueillant les éléments épars. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'une exposition des théories; elle dépasserait le cadre d'une introduction; nous voulons seulement énumérer les titres, en nombre assez res-

treint, sous lesquels Philon développe abondamment sa pensée, ou, si l'on veut, les moules qui informent naturellement cette pensée.

Nous rencontrons d'abord, dans la description de la vie morale, un certain nombre d'images qui reviennent avec insistance et sont parfois développées dans leur détail. On sait l'importance qu'ont eue les images dans les mystères fantastiques du gnosticisme, et qu'elles ont gardée dans l'histoire ultérieure de la mystique symbolique. Il est évident qu'il y aurait grand intérêt à faire, à côté de l'histoire des idées, celle des représentations imagées où se complaisent les penseurs à tendance mystique. Voici les documents que nous livrent à cet égard les trois traités de Philon.

Ces images sont presque toutes destinées à exprimer la nature de l'âme et ses différents états et manières d'être dans son rapport à la vertu ou au vice. L'âme neutre qui a reçu le souffle divin, mais n'a encore pratiqué ni la vertu ni le vice, est comparée à une cire qui peut recevoir toutes les empreintes (I, 60, 61, 100), ou à un grand chemin qui contient le bon et le mauvais (II, 79); elle a devant elle deux routes, la route royale de la vertu, la route raboteuse du vice (III, 253).

L'âme dans l'état de vertu. — Les vertus sont

des nourritures divines, des aliments que l'âme doit broyer, comme l'athlète mâche soigneusement sa nourriture (1, 58, 97-98; II, 105; III, 12, 141, 152-161), nourriture éthérée (176, 179-181). Cf. encore II, 86.

Elles sont encore un jardin (I, 56, 88) où Dieu lui-même sème les graines (I, 79; III, 4) et plante les arbres (I, 43, 35, 49) qui produiront les fruits (I, 72). Cf. encore les plantes spirituelles (III, 76), l'intelligence comparée à un champ (II, 11).

A la même comparaison peut se rattacher la vertu comme onde rafraîchissante II, 86, 87 abreuvant l'âme desséchée par les passions (II, 73), courant d'eau douce s'opposant à l'amertume de la passion (II, 32. Cf. encore I, 64, 65, et aussi la comparaison des sensibles à une pluie dont Dieu arrose l'âme (I, 64, 65), du vice à une submersion de l'âme (II, 32).

L'image de la fécondation divine est fort importante par son rapport à plusieurs mythes hellénistiques (cf. Idées philos. de Philon d'Alexandrie, p. 115 sq.). Les actions vertueuses et le bonheur se produisent parce que Dieu féconde la vertu (III, 180 sq., 217). A cet enfantement dans la joie s'opposent l'enfantement dans la douleur de la sensation (III, 216), les avortements de l'âme vicieuse (I, 75,

76), d'ailleurs très prolifique (II, 12). Cf. encore II, 95.

La vertu générique ou sagesse est une cité ou une maison où réside le sage (III, 3, 46, 83, 152); c'est Dieu qui la construit dans l'âme (I, 48). En ce sens le méchant n'est pas citoyen (II, 34; III, 1, 7), et le bon doit émigrer vers cette cité (III, 19, 84). L'âme est au contraire une maison que l'on doit quitter (III, 40, 239).

Les vertus sont encore des offrandes à Dieu (I, 70) et l'âme devenue vertueuse est elle-même libation, parfum, offrande (II, 56; III, 11, 140).

L'âme dans sa lutte contre les passions. — Philon emprunte ses images : 1° au jeu des athlètes III, 14 sq., offre une comparaison détaillée); la récompense de cette lutte est comme la couronne de l'athlète (I, 81; II, 188; III, 48, 74); 2° à la guerre; certaines vertus sont comparables à des citadelles assiégées par les passions (I, 86; II, 91); il y a dans l'âme une guerre continuelle (III, 117, 130, 131, 186), interrompue quelquefois par des armistices (III, 134); les passions qui paraissent nos alliées passent à l'ennemi et sont des transfuges (II, 10); 3° l'âme est une cité dont l'intelligence est le souverain (III, 43, 224), tantôt roi légitime ou père (III, 84), tantôt tyran (III, 80), et dont le peuple

est la partie irrationnelle II, 77, 78; 4° l'âme est un attelage I, 72, 73; II, 85; III, 223, dont la raison est le cocher qui doit, sous peine d'être emporté, guider les chevaux III, 119, 134, 136. L'intelligence est encore le cavalier de la passion, monture rétive qu'elle doit abandonner II, 99, 100, 101, 128); 5' enfin elle est comme un vaisseau sur la mer des passions, et elle a comme pilote l'intelligence III, 134, 136, 223, 224, 80; de là viennent les images de l'inclination et du balancement continuel du devenir II, 83, de la passion agitée et tempétueuse II, 90, 104; III, 18, 172, qui a son flux et son reflux III, 213). Cf. la même comparaison à propos du corps, II, 6.

Enfin l'âme qui a succombé au vice est dans un état de mort spirituelle (I, 106; II, 77, 87; III, 35, 53) opposée à la vie véritable (II, 92). Le corps est comme un tombeau (I, 108) ou un cadavre II, 69, 70, 72, 74). Ou encore, elle est dans l'esclavage (III, 198); elle est embrasée et consumée par la sensation comme par un incendie III, 225, 235, 248), mordue par le plaisir et les autres passions (II, 8, 84), au fond d'un abîme (II, 34), souillée par l'athéisme (II, 57), dans la folie (II, 60) et dans la maladie de l'ignorance (III, 36).

On peut trouver l'origine de toutes ces images

soit dans des comparaisons usuelles de la philosophie grecque, soit dans le texte même du Pentateuque que Philon se donne à interpréter. Elles n'ont donc aucune originalité au point de vue de leur contenu. Il n'en est point de même de leur signification: si Philon les emprunte, c'est pour les faire servir à un nouvel usage; elles deviennent chez lui presque uniquement images des états moraux et religieux de l'âme. Voici quelques exemples : l'àme tablette de cire, métaphore par laquelle Aristote voulait représenter ses idées sensualistes, devient pour Philon l'image de la neutralité morale; l'attelage du Phèdre est destiné non plus à représenter le rapport de fait des parties de l'àme, mais à symboliser ses différents états moraux. Dans une autre sphère, l'image de la fécondation divine, empruntée à un mythe des triades divines, que l'on rencontre dans plusieurs religions, prend une signification morale.

Il nous reste à indiquer les thèmes philosophiques principaux auxquels Philon puise son inspiration dans ces trois traités: C'est 1° une théorie du monde intelligible dont les deux traits principaux sont: d'abord la séparation radicale des idées les unes des autres (on reconnaît ce principe dans l'application qu'il en fait à l'idée de l'intelligence et

à l'idée de la sensation (I, 26-27); ensuite les idées, par leur contenu, se trouvent être exclusivement celles des puissances de l'âme (intelligence, sensation, passion) [I, 1; II, 2], de leurs objets (intelligible, sensible [I, 22]), et des diverses vertus, donc un monde intelligible en quelque sorte moral (cf. Idées philosoph., p. 92 sq.).

2º Une théorie de l'âme humaine et de ses parties. Si l'inspiration générale en est stoïcienne, d'autres influences viennent pourtant se croiser avec celle-là. Si on ne considère que la théorie de la sensation, l'intelligence y a toutes les caractéristiques de l'ήγεμονικόν stoïcien; il n'en est plus ainsi si l'on envisage la théorie des passions. D'abord le rapport de la passion à la raison est conçu : 1" suivant une influence péripatéticienne; la passion, comme la sensation, est une alliée de l'intelligence, qui joue un rôle nécessaire; 2º suivant le stoïcisme rigoureux, la passion est chose mauvaise en soi et toujours ennemie de l'intelligence. Dans la théorie des passions, prises en elles-mêmes, on peut encore distinguer deux influences : d'une part, il fait du plaisir, comme les stoïciens, une espèce de la passion; d'autre part, et cette influence est en général dominante ici, il fait du plaisir, suivant la théorie cynique, le fondement de toutes les autres passions. Il ne faut pas attribuer grande importance à la théorie platonicienne de l'âme qu'il n'introduit par deux fois que comme prologue à une classification des vertus et à une classification des passions, dont le développement n'est plus du tout d'inspiration platonicienne.

3º Une théorie du progrès moral, issue des idées cynico-stoïciennes, qui se manifeste aussi chez Musonius et Sénèque. Elle consiste à envisager le rapport de l'âme soit à la passion soit à la vertu non pas d'une manière univoque mais en suivant les diverses étapes du progrès moral. Il en distingue ordinairement trois : le méchant qui est dans les passions, l'homme en progrès qui possède les vertus partielles et la modération dans les passions, l'être parfait qui a la vertu et l'apathie complète; entre le premier et le second stade, il intercale une fois celui du débutant (ἐ ἀρτὶ ἀρχόμενος) dans la vie morale.

#### III

### Le texte et la traduction.

Notre texte reproduit, à quelques détails près, celui de l'édition Cohn (*Philonis Alexandrini* opera quae supersunt ed. Leopoldus Cohn, Bero-

lini 1896, vol. I, p. 61-169; editio minor, même date Nous avons pourtant tenu compte, dans le texte des citations de la Bible, des remarques de Nestle (Zur neuen Philo-Ausgabe, Philologus, 1900, p. 256 auxquelles a répondu Cohn (ibid. p. 524). Il ressort de cette discussion que Philon se tient parfois beaucoup plus près du texte hébraïque que la traduction des Septante.

Sur la traduction nous n'avons qu'une observation à présenter : un certain nombre d'interprétations allégoriques de Philon repose sur des ressemblances verbales entre des mots de sens différent, ou sur la diversité des sens d'un mème mot, ou même sur les significations différentes qu'un mot prend avec des accentuations différentes. Ce sont là choses dont il était impossible de trouver l'équivalent en français, et qui rendent particulièrement utile la disposition typographique de cette collection, où l'on peut facilement confronter texte et traduction (1).

<sup>(1)</sup> Notre division en paragraphes reproduit celle de l'édition Cohn; les chiffres placés à droite et en haut du texte grec dans le crochet indiquent la page de l'édition Mangey, à laquelle correspond un tiret dans le texte.

## TEXTE

ET

# TRADUCTION

# ΝΟΜΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ

Ι[1] « Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ή γἢ καὶ πᾶς κόσμος αὐτῶν » (Gen. 2,1). Νοῦ καὶ αἰσθήσεως γένεσιν εἰπὼν πάλαι, νῦν δὴ ἀμροτέρων τελείωσιν διασυνίστησιν. Οὕτε δὲ νοῦν τὸν ἄτομον οὕτε αἴσθησιν τὴν ἐν μέρει πέρας εἰληφέναι φησίν, ἀλλ' ἰδέας, τὴν μὲν νοῦ, τὴν δὲ αἰσθήσεως συμβολικῶς μὲν γὰρ τὸν νοῦν οὐρανόν, ἐπειδὴ αἱ νοηταὶ φύσεις ἐν οὐρανῷ, τὴν δὲ αἴσθησιν καλεῖ γῆν, ὅτι σύστασιν σωματοειδῆ καὶ γεωδεστέραν ἔλαχεν αἴσθη-

<sup>(1)</sup> Ces natures intelligibles sont les astres, qu'il ne faut pas

# COMMENTAIRE ALLÉGORIQUE

## DES SAINTES LOIS

## APRÈS L'ŒUVRE DES SIX JOURS

### LIVRE PREMIER

I [1] « Et le ciel et la terre furent achevés, et le monde entier » (Gen. 2,1). Il vient de parler de la genèse de l'intelligence et de la sensation, et il fait connaître maintenant l'achèvement de l'une et de l'autre. Mais ce n'est pas l'intelligence individuelle, ni la sensation individuelle, dont il dit qu'elles ont pris fin, mais les idées, celle de l'intelligence et celle de la sensation; symboliquement il appelle l'intelligence ciel, parce que les natures intelligibles sont dans le ciel (1), et la sensation terre, parce que la sensation a reçu une nature plus proche du corps et de la terre; quant au monde, celui de l'intelligence, ce sont tous les êtres incorpo-

confondre avec les êtres intelligibles dont l'auteur parle tout de suite après, et qui sont les idées.

σις: κόσμος δε νου μεν τὰ ἀσώματα καὶ νοητά πάντα, αίσθήσεως δε τὰ ἐνσώματα καὶ ὅσα συνύλως αἰσθητά.

[1] [2] « Καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς τῆ ἡμέρα τῆ ἔκτη. τὰ | ἔργα αύτοῦ ὰ ἐποίησεν » (Gen. 2,2). Εὔηθες πάνυ τὸ οἴεσθαι εξ ἡμέραις ἡ καθόλου γρόνω γεγονέναι τὸν κόσμον διά τί; ότι πᾶς γρόνος ήμερων καὶ νυκτών έστι σύστημα, ταῦτα δέ ήλίου κίνησις ύπερ γην καὶ ύπο γην ιόντος έξ ανάγκης αποτελεί. Άλιος δε μέρος ούρανου γέγονεν, ώστε γρόνον άνομολογείσθαι νεώτερον κόσμου. Λέγοιτ' ἂν οὖν όρθῶς, ὅτι οὐκ ἐν γρόνω γέγονε κόσμος, ἀλλά διά κόσμου συνέστη χρόνος. ή γάρ οδρανού κίνησις γρόνου φύσιν έδειζεν. [3] "Οταν οὖν λέγη « συνετέλεσεν έκτη ήμέςα τὰ ἔργα », νοητέον ὅτι οὐ πλῆθος ἡμερῶν παραλαμβάνει, τέλειον δε άριθμον τον έζ, επειδή ποώτος ίσος έστι τοῖς έαυτοῦ μέρεσιν, ήμίσει καὶ τρίτφ καὶ ἔκτφ, καὶ ἀπὸ έτερομήκους συνίσταται τοῦ δὶς τρία. δυὰς μέντοι καὶ τριὰς έκδέδηκε την κατά τὸ εν ἀσωματότητα, ὅτι ή μέν ὕλης έστιν είκων, διαιρουμένη και τεμνομένη καθάπερ έκείνη, τριάς δέ στερεού σώματος, ότιπερ τριγή τὸ στερεόν διαιρετόν. [4] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ συγγενής ἐστι ταῖς τῶν ὀργανικών ζώων κινήσεσιν έξαγη γάρ τὸ όργανικὸν σώμα πέρυκε κινεῖσθαι, πρόσω καὶ κατόπιν, ἄνω καὶ κάτω, ἐπὶ δεξιὰ καὶ εὐώνυμα. Βούλεται οὖν τά τε θνητὰ γένη καὶ rels et intelligibles, celui de la sensation, les êtres corporels, et en général les sensibles.

II [2] « Et Dieu acheva au sixième jour ses œuvres qu'il fit » (Gen. 2,2). Il est tout à fait absurde de croire que le monde est né en six jours, ou en général, dans le temps. Pourquoi? Parce que tout temps est un ensemble de jours et de nuits, qui sont nécessairement produits par le mouvement du soleil allant au-dessus et au dessous de la terre : mais le soleil est une partie du ciel; il est donc reconnu que le temps est plus récent que le monde. On aurait raison de dire : ce n'est pas dans le temps que le monde est né, mais c'est au moyen du monde que le temps s'est constitué : car c'est le mouvement du ciel qui a fait connaître la nature du temps. [3] Donc lorsqu'il dit : « Il acheva au sixième jour les œuvres... », il faut penser qu'il entend non une multiplicité de jours, mais un nombre parfait, le nombre six, puisque c'est le premier qui soit égal (à la somme de ses parties, sa moitié (3), plus son tiers (2), plus son sixième (1), et qui soit le produit de deux facteurs inégaux, 2 × 3: mais la dyade et la triade ont dépassé l'incorporéité qui correspond à 1; la dyade est l'image de la matière, divisée et fractionnée comme elle; et la triade, celle du corps solide, puisque le solide est divisé suivant trois dimensions. [4] Mais le nombre six n'est pas moins parent des mouvements des animaux organisés : le corps organisé se meut par nature dans six directions : en avant et en arrière, en haut et en bas, à droite et à gauche. Il veut donc indiquer les genres mortels, et, d'autre part, les genres incorruptibles se constituant conformément à

πάλιν αξ τὰ ἄφθαρτα κατὰ τοὺς οἰκείους ἐπιδείξαι συστάντα άριθμούς, τὰ μὲν θνητὰ ὡς ἔφην παραμετρῶν έξάδι, τά δε μακάρια και ευδαίμονα εβδομάδι. [5 Πρώτον ούν έβδόμη ήμέρα καταπαύσας την των θνητών σύστασιν άργεται έτέρων διατυπώσεως. ΙΙΙ, παύεται γαρ ουδέποτε ποιών ό θεός, άλλ' ώσπες ίδιον το καίειν πυρός και γιόνος τό ψύγειν, ούτως καί θεού τὸ ποιείν καὶ πολύ γε μάλλον, όσφ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἀρχή τοῦ δρᾶν ἐστιν. '6 Εύ μέντοι καὶ τὸ φάναι « κατέπαυσεν », ούγὶ « ἐπαύσατο » παύει μεν γάρ τὰ δοκούντα ποιείν ούκ ἐνεργούντα, ού παύεται δὲ ποιῶν αὐτός. Διὸ καὶ ἐπιφέρει « κατέπαυσεν ὧν ἤρξατο »· όσα μέν γὰρ ταῖς ἡμετέραις τέγναις δημιουργεῖται, τελειωθέντα ῖσταται καὶ μένει. όσα δὲ έπιστήμη θεού, περατωθέντα πάλιν αινεῖται' τὰ γὰς τέλη αὐτῶν ἐτέρων εἰσὶν ἀρχαί, οἶον ἡμέρας τέλος νυκτὸς ἀρχὴ, καί μήνα δὲ καὶ ἐνιαυτὸν ἐνισταμένους | πέρατα δήπου των έζηχόντων ύποληπτέον: [7] γένεσίς τε αὖ φθειρομένων έτέρων καὶ φθορά γεννωμένων ἄλλων ἀποτελεῖται, ὅςτε άληθες είναι τὸ λεγόμενον ὅτι

> θνήσκει δ' οὐδὲν τῶν γιγνομένων, διακρινόμενον δ' ἄλλο πρὸς ἄλλο μορφὴν ἐτέραν ἀπέδειξεν.

IV [8] Χαίρει δε ή φύσις έδδομάδι πλάνητές τε γαρ έπτα γεγόνασιν, αντίρροποι τῆ κατα ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούση φορᾶ καὶ ἄρκτος έπτὰ ἄστροις συμπληρούται. κοινωνίας καὶ ἐνώσεως ἀνθρώπων, οὐκ ἐπιμιξίας αὐτὸ μόdes nombres qui leur sont propres; il proportionne, je l'ai dit, les genres mortels au nombre six, et les genres bienheureux au nombre sept. [5] Aussi c'est d'abord le septième jour que (Dieu) ayant mis fin à l'ordonnance des choses mortelles commence à façonner d'autres êtres plus divins. III. Car Dieu ne cesse jamais de produire; mais comme il est propre au feu de brûler et à la neige de refroidir, ainsi il l'est à Dieu de produire, et même beaucoup plus, d'autant qu'il est pour tous les autres êtres principe de leur action. [6] Mais il est bien de dire : « il mit fin », et non : « il cessa »; car il met fin à ce qui produit en apparence, et en réalité n'agit pas; mais, lui, il ne cesse pas de produire. Aussi ajoute-t-il : « Il mit fin à ce qu'il avait commencé ». Car tout ce qui est fabriqué par nos arts, une fois achevé, reste en repos et inerte: mais les produits de la science de Dieu, une fois terminés, se meuvent à nouveau; leurs fins sont pour d'autres êtres des commencements; la fin du jour est le commencement de la nuit; et il faut prendre le mois et l'année qui vont venir, comme des limites de ceux qui sont à leur terme; [7] avec la destruction d'une chose s'accomplit la naissance d'une autre, avec la naissance la destruction, et ce qu'on dit est vrai : « Aucun des êtres qui naissent ne meurt; mais en se divisant les uns dans les autres, ils présentent une autre forme. »

IV [8] La nature se réjouit de l'hebdomade. Il y a sept planètes, faisant équilibre au mouvement (du ciel) qui se fait identiquement à lui-même et de la même manière. L'ourse contient sept étoiles; elle est

νον, ούσα αἰτία καὶ τροπαι δὲ σελήνης ἐβδομάσι γίνονται, συμπαθεστάτου πρός τὰ ἐπίγεια ἄστρου, καὶ ας κατά τὸν ἀέρα μεταβολὰς ἐργάζεται, μάλιστα τοῖς καθ' ἑβδομάδα σγηματισμοῖς ἀποτελεί. Ο Τά γε μήν θνητά σπάσαντα ἀπ' οὐρανοῦ θείαν ἀργήν καθ' ἐξδομάδα σωτηρίως κινείται τίς γάρ ούκ οίδεν, ότι των βρεφών τα μεν έπτάμηνα γόνιμα, τὰ δε πλείω γρόνον προσλαθόντα, ώς όκτω μήνας ένδιαιτηθήναι γαστοί, κατά το πλείστον άγονα; [10] λογικόν τέ φασιν άνθοωπον κατά την πρώτην έπταετίαν γίνεσθαι, ότε ήδη ίκανός έστιν έρμηνεύς είναι των συνήθων όνομάτων και δημάτων την λογικήν έξιν περιπεποιημένος, κατά δὲ τὴν δευτέραν ἐπταετίαν ἄκρως τελειούσθαι τελείωσις δέ έστι δύναμις της τού όμοίου σποράς περί γάρ την τετταρεσκαιδεκαετή ήλικίαν το δμοιον γεννάν δυνάμεθα τοίτη πάλιν έπταετία πέρας έστιν αυξήσεως: άχρι γαρ ένος και εϊκοσιν έτων έπιδίδωσιν εἰς μέγεθος ἄνθρωπος, καὶ καλεῖται παρὰ πολλοῖς ὁ γρόνος ούτος άχμή. [ΙΙ] Ψυγής γε μήν τὸ άλογον έπταμερές, αἰσθήσεις πέντε καὶ φωνητήριον ὄργανον καὶ το διῆκον άχρι παραστατῶν, ὁ δὴ γόνιμόν ἐστι. [12] Πάλιν αδ σώματος έπτὰ κινήσεις, όργανικαί μέν έξ, έβδόμη δε ή κύ-

(1) Doctrine des « mathématiciens », Aétius, Placita, V, 18.6

(Diels, *Doxogr. gr.*, 429, 13).

<sup>(2)</sup> Le thème des âges est traité d'une autre façon dans De Opif. mundi, 103-106, d'après Solon et Hippocrate. La thèse présente s'inspire de la thèse stoïcienne, Aétius, Placita, IV, 11.4; V. 23,1, d'après laquelle la faculté rationnelle (ὁ λόγος: ici

cause de société et d'union entre les hommes et non seulement de relations. Les phases de la lune se font en sept jours: c'est l'astre le plus sympathique aux choses terrestres; les changements qu'elle produit dans l'air, se font surtout à chaque phase, chaque semaine. [9] Et les choses mortelles qui ont tiré du ciel un principe divin se meuvent pour leur conservation. suivant l'hebdomade : qui ne sait que les fétus de sept mois sont nés viables, mais que ceux qui ont eu plus de temps, par exemple huit mois, à rester dans le ventre de la mère, ne sont, la plupart du temps, pas nés viables (1)? [10] L'homme, dit-on, devient raisonnable à sept ans : alors il est capable d'interpréter les noms et les verbes du langage familier; il a acquis la faculté rationnelle. Au bout de deux fois sept ans, l'homme s'achève complètement; son achèvement, c'est le pouvoir de procréer son semblable, et à quatorze ans nous pouvons engendrer notre semblable. A trois fois sept ans, il finit de grandir; jusqu'à vingt et un ans l'homme croît en hauteur; on appelle généralement cette époque la fleur de l'age (2). [11] La faculté irrationnelle de l'âme a sept parties, les cinq sens, l'organe vocal, et la partie qui pénètre jusqu'aux organes génitaux, la partie génératrice (3). [12] Le corps a sept mouvements, six mouvements organi-

c'est la faculté du langage) était accomplie la première semaine (ici il s'agit de sept ans), et l'organisme devenait complet (ici il s'agit de l'état adulte; τελειότης est dans les deux textes) à la seconde semaine (ici au bout de qualorze ans).

<sup>(3)</sup> Doctrine stoïcienne. Aétius. Placita, IV, 4 4. (Diels, 309, 5).

κλφ. Σπλάγγνα γε μην έπτά στόμαγος, καρδία, σπλήν, ήπαρ, πνεύμων, νεφροί δύο. Μέλη δε σώματος, όμοίως ισάριθμα κεταλή, τράγηλος, στέρνον, γείρες, κοιλία, ήτρον, πόδες. Τό τε ήγεμονικώτατον του ζώου πρόσωπον έπταγή κατατέτρηται, δυσίν δοβαλμοίς και ώσι δυσίν, ϊσοις μυχτήρσιν, έβδόμω στόματι. 13 Αϊ τε άποκρίσεις έπτά δάκουα, μύζαι, σίελος, σπέρμα, διττοί περιττωμάτων όχετοί, και δι' όλου του σώματος ίδρώς. "Εν γε μάν ταῖς νόσοις χριτικωτάτη ἐβδομάς. Καὶ γυναιζὶ δὲ αί καταμήνιοι καθάρσεις άχρι έδδομάδος παρατείνουσιν. V. [14] Διελήλυθε δε ή | δύναμις αὐτης καὶ ἐπὶ τὰς ώσελιμωτάτας των τεχνών, έν γουν γραμματική τα άριστα τῶν στοιχείων καὶ πλείστην δύναμιν ἔγοντα ἐπτά ἐστιν άριθμώ, τὰ φωνήεντα κατά τε μουσικήν ή έπτάγορδος λύρα πάντων σχεδόν όργάνων άρίστη, διότι το έναρμόνιον, δ δή των μελωδουμένων γενών έστι το σεμνότατον, κατ' αὐτὴν μάλιστά πως θεωρεῖται· τάς τε τῶν φθόγγων τάσεις έπτα είναι συμβέβηκεν, όξύν, βαρύν, περισπώμενον, δασύν, ψιλόν, μακρόν, βραχύν. [15] "Ετι πρώτός ἐστιν άπὸ τελείου τοῦ εξ καὶ μονάδι κατά τινα λόγον ὁ αὐτός. Οϊ τε έντος δεκάδος άριθμοί ή γεννῶνται ή γεννῶσι τούς έντὸς δεκάδος καὶ αὐτήν, ή δὲ έβδομας οὔτε γεννᾶ τινα των έντὸς δεκάδος ἀριθμων ούτε γεννᾶται ὑπό τινος. Παρό μυθεύοντες οἱ Πυθαγόρειοι τῆ ἀειπαρθένω καὶ ἀμή-

ques, et un septième le mouvement circulaire. Il y a sept viscères : l'estomac, le cœur, la rate, le foie, le poumon, et les deux reins. Il y a de même autant de parties du corps : la tête, le cou, la poitrine, les mains, le ventre, le bas-ventre, les pieds. La partie maîtresse de l'animal, le visage, est percée de sept cavités : deux yeux, deux oreilles, autant de narines, et en septième lieu la bouche. [13] Il y a sept sécrétions : les larmes, les mucosités, la liqueur spermatique, les deux conduits des excréments, et par tout le corps la sueur. Dans les maladies le septième jour est le plus critique. Chez les femmes les règles mensuelles se prolongent jusqu'au septième jour. V [14] La puissance de l'hebdomade s'est étendue jusqu'aux plus utiles des arts : dans la grammaire, les lettres les meilleures, celles qui ont la plus grande importance sont au nombre de sept, à savoir les voyelles; dans la musique, la lyre à sept cordes est à peu près le meilleur de tous les instruments; aussi c'est en elle surtout que l'on considère la gamme, le plus noble des genres de mélodie. Il se trouve qu'il y a sept accentuations des sons : accent aigu, accent grave, accent circonflexe, esprit rude, esprit doux, longue et brève. [15] Le nombre sept est le premier en partant du nombre parfait six, et, en quelque façon, identique à l'unité. Les nombres qui sont dans la décade, ou bien sont engendrés, ou bien engendrent ceux qui sont dans la décade et la décade elle-même : mais l'hebdomade n'engendre aucun des nombres de la décade ni n'est engendrée par eux. Aussi, dans leurs mythes, les Pythagoriciens l'assi-milent à la déesse toujours vierge et sans mère, parce

τος: αὐτὴν ἀπεικάζουσιν, ὅτι οὕτε ἀπεκυήθη οὕτε ἀποτέξεται.

1 [6] « Κατέπαυσεν οὖν τῆ ἡμέρα τῆ ἐξδόμη ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησε » (Gen. 2, 2). Τοῦτο δ' ἐστὶ τοιοῦτο τὰ θνητὰ γένη παύεται πλάττων ὁ θεός, ὅταν ἄρχηται ποιείν τὰ θεῖα καὶ ἐδδομάδος φύσει οἰκεῖα. Ἡ δὲ πρὸς τὸ ἤθος ἀπόδοσίς ἐστι τοιαύτη, ὅταν ἐπιγένηται τῆ ψυχῆ ὁ κατὰ ἐδδομάδα ἄγιος λόγος, ἐπέχεται ἡ ἐξὰς καὶ ὅσα θνητὰ τουτὶ ποιεῖν δοκεῖ.

VII [17] « Καὶ εὐλόγησεν ὁ θεὸς την ημέραν την εδδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν » (Gen. 2,3). Τοὺς κατὰ τὸ εκδομον καὶ θεῖον ὡς ἀληθῶς φῶς κινηθέντας τρόπους εὐλογεῖ τε ὁ θεὸς καὶ εὐθὺς ἀγίους ἀποφαίνει· συγγενέστατοι γὰρ ἀλλήλοις ὁ εὐλόγιστός τε καὶ ἀγιος. Διὰ τοῦτο ἐπὶ τοῦ τὴν μεγάλην εὐχὴν εὐζαμένου φησὶν ὅτι, ἐὰν τροπὴ κατασκήψασα αἰρνίδιον μιάνη τὸν νοῦν, οὐκέτ' ἔσται ἀγιος (cf. Num. 6,9)· ἀλλ' « αὶ ἡμέραι αὶ πρότεραι ἄλογοι » (ib. 6,12)· καὶ τὸ εἰκός· ἀλόγιστος γὰρ ὁ μὴ ἄγιος τρόπος, ὥστε ὁ εὐλόγιστος ἄγιος. [18] 'Ορθῶς οὐν ἔφη ὁτι ἐβδόμην εὐλόγησε τε καὶ ἡγίασεν, « ὅτι ἐν αὐτῆ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἤρξατο ποιεῖν ὁ θεὸς » (Gen. 2,3). Αἰτία δ' ἡ δι' ἡν εὐλόγιστός τε καὶ ἄγιος γέγονεν ὁ κατὰ τὸ ἔβδομον καὶ τέλειον φῶς ἄγων ἑαυτόν, ἐπεὶ ἐν ταύτη τῆ ρύσει παύεται ἡ τῶν θνητῶν

<sup>(1)</sup> Sur cette identification chez les Pythagoriciens, cf. Roscher, *Philologus*, Bd. 51, H. 3, p. 810, citant Jean le Lydien,

qu'elle n'a pas été enfantée et n'enfantera pas (1).

VI [16] « Il mit donc fin le septième jour à toutes les œuvres qu'il avait faites, » c'est-à-dire Dieu cesse de façonner les genres mortels, lorsqu'il commence à produire ceux qui sont divins et propres à la nature de l'hebdomade. Et l'interprétation éthique est la suivante : lorsque dans l'âme survient la raison sacrée conforme au nombre sept, le nombre six s'arrête, et aussi toutes les choses mortelles qui agissent en apparence.

VII [17] « Et Dieu bénit le septième jour et le consacra » (Gen. 2,3). Dieu bénit les manières d'être de l'àme qui ont eu un mouvement conforme au septième jour véritablement divin; et tout de suite il les déclare sacrées : en effet l'être béni et l'être sacré sont très parents l'un de l'autre. C'est pourquoi à propos de celui qui a fait le grand vœu, il dit que, si son intelligence est souillée par une transformation qui a fondu brusquement sur elle, il ne sera plus sacré (Nomb. 6,9), mais « les jours d'avant ne seront pas comptés » (ibid. 6,12). Ce qui est juste : car la manière d'être de l'âme si elle n'est pas sacrée n'entre pas en ligne de compte, et, par conséquent, l'être béni est sacré. [17] Donc avec raison il dit que Dieu a béni et consacré le septième jour, « parce qu'en ce jour il mit fin à toutes ses œuvres qu'il avait faites » (Gen. 2,3). C'est pourquoi celui qui se conduit conformément au septième jour parfait devient béni et sacré; en cet être cesse la constitution des mortels. Et il en est bien ainsi : lorsque se lève

De Dieb., 2, 11. Sur l'ensemble du passage sur l'hebdomade, comp. Macrobe, in Somn. Scip., VI, 47, 53, 66, 77-81; I, 6, 11, 12.

σύστασις. Καί γὰρ οὕτως ἔχει: ὅταν ἀνατείλη φέγγος τῆς ἀρετῆς τὸ λαμπρότατον καὶ θεῖον ὄντως, ἐπέγεται τῆς ἐναντίας φύσεως ἡ γένεσις. Ἐδηλώσαμεν δὲ ὅτι παύων ὁ | θεὸς οὐ παύεται ποιῶν, ἀλλ' ἐτέρων γενέσεως ἄρχεται, ἄτε οὐ τεχνίτης μόνον ἀλλὰ καὶ πατήρ ὧν τῶν γινο-

υ.ένων.

VIII [19] « Αυτη ή βίβλος γενέσεως ουρανού καὶ γης. 
στε έγένετο » (Gen. 2, η). Ουτος ό κατα έδδομάδα κινούμενος τέλειος λόγος άρχη γενέσεως τοῦ τε κατα τὰς ἰδέας
νοῦ τεταγμένου καὶ τῆς κατα τὰς ἰδέας τεταγμένης νοητῆς, εἰ οἶόν τε τοῦτο εἰπεῖν, αἰσθήσεως. Βιβλίον δὲ εἴρηκε
τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, ῷ συμβέβηκεν ἐγγράφεσθαι καὶ ἐγχαράττεσθαι τὰς τῶν ἄλλων συστάσεις. [20] «Ινα δὲ μὴ καθ 
ὡρισμένας χρόνων περιόδους ὑπολάβης τὸ θεῖόν τι ποιεῖν,
ἀλλ' εἰδῆς ἄδηλα καὶ ἀτέκμαρτα καὶ ἀκατάληπτα τῷ 
θνητῷ γένει τὰ δημιουργούμενα, ἐπιφέρει τὸ « ὅτε ἐγένετο », τὸ πότε κατὰ περιγραφὴν οὐ διορίζων ἀπεριγράφως γὰρ γίνεται τὰ γινόμενα ὑπὸ τοῦ αἰτίου. ἀνηρῆται 
τοίνυν τὸ ἐν ἐζ ἡμέραις γεγενῆσθαι τὸ πᾶν.

IX [21] « \*Ηι ἡμέρα ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς

<sup>(1)</sup> Opposition inconnue du *Timée*. Dieu comme père est en effet presque toujours pris par Philon en un sens spirituel et moral (E. Bréhier, *Idées philos. et relig. de Philon*, p. 118).

<sup>(2)</sup> Les chapitres qui suivent sont le plus long fragment philonien sur le monde intelligible; on en rapprochera surtout le fragment néo-pythagoricien : Archytas, ἐκ τοῦ περὶ νοῦ καὶ

l'éclat de la vertu, très brillant et réellement divin, la production de la nature contraire s'arrête. Et nous avons montré qu'en y mettant fin, Dieu ne cesse pas d'agir; il commence la production d'autres êtres, en tant qu'il est non seulement l'artiste, mais le père des choses produites (1).

VIII [19] « C'est le livre de la Genèse du ciel et de la terre, lorsqu'ils naquirent » (Gen. 2,4) (2). Cette raison parfaite qui a un mouvement conforme à l'hebdomade est le principe de la production de l'intelligence qui est au rang des idées, et de la sensation qui est au rang des idées, de la sensation intelligible, si l'on peut dire. Il a appelé livre la raison de Dieu, sur laquelle se trouvent inscrites et gravées les constitutions des autres êtres. [20] Afin que l'on ne pense pas que le divin fasse rien en des périodes définies de temps, et que l'on sache que ses produits sont invisibles, incertains et incompréhensibles à la race des mortels, il ajoute : « lorsqu'ils naquirent », sans définir dans quelles limites de temps: car c'est sans limites de temps que naissent les produits de la cause suprême. On a donc réfuté cette proposition que l'univers est né en six jours.

IX [21] « En ce jour, il fit le ciel et la terre et toute la verdure des champs avant qu'elle ne naisse sur la

αἰσθήσεως (Mullach, Fragm. phil. graec., I, p. 365). Comp. à § 24 déb. et 24 fin, Arch. : τὸ μὲν (seil. αἴσθησις) γὰρ ἀρχὰ τῶν αἰσθατῶν ὑπάρχει, τὸ δὲ (seil. νοῦς) τῶν νοατῶν..... τῶν μὲν σωμάτων αἴσθασις μέτρον, τῶν δὲ νοατῶν νόος ἀρχὰ καὶ μέτρον ἐντί. Comp. Arist., De anima, III, 8. 2 : ὁ νοῦς εἶδος εἰδῶν : καὶ ἡ αἴσθησις εἶδος αἰσθητῶν.

γείς και πάντα γόρτον άγρου πρό του άνατεθλαι ού γάρ έβρεζεν ο θεός έπὶ τὴν γῆν, καὶ άνθρωπος οὐκ ἡν έργάζεσθαι την γην » (Gen. 2, 4. 5). Την ημέραν ταύτην έπάνω βίθλον εξρηχεν, εξ γε έν άμφοτέροις οὐρανοῦ καὶ γής ύπογράφει γένεσιν' τῷ γὰς περιφανεστάτω καὶ τηλαυγεστάτω καὶ έαυτου λόγω ο θεός άμφοτερα ποιεί. τήν τε ίδέαν του νου, όν συμεολικώς ούρανον κέκληκε, και την ίδέαν της αισθήσεως, ην διά σημείου γην ωνόμασεν. 22 Άγροῖς δὲ ἀπεικάζει δυσί τήν τε ίδέαν τοῦ νοῦ και τήν ίδέαν τῆς αἰσθήσεως: φέρει γὰρ ὁ μέν νοῦς καρπόν τὰ έν τῷ νοεῖν, ἡ δὲ αἴσθησις τὰ ἐν τῷ αἰσθάνεσθαι. Ο δὲ λέγει, τοιούτον έστιν' ώσπες του έπὶ μέρους και απόμου νού προϋπάργει τις ίδεα ώς αν άργετυπος και παράδειγμα τούτου καὶ πάλιν τῆς κατὰ μέρος αἰσθήσεως (ἰδέα τις αἰσθήσεως) σφραγίδος λόγον έγουσα είδη τυπούσης, ούτως πρίν μέν γενέσθαι τὰ ἐπὶ μέρους νοητά, ἦν τὸ αὐτὸ τοῦτο γενικόν νοητόν, οὖ κατὰ μετογήν καὶ τὰ ἄλλα ώνώμασται, πρίν δέ γενέσθαι τὰ κατά μέρος αἰσθητά, ην τὸ αὐτὸ τοῦτο γενικὸν αἰσθητόν, οδ κατὰ μετουσίαν καὶ τὰ άλλα αἰσθητὰ γέγονε. [23] Χλωρὸν μὲν οὖν ἀγροῦ τὸ νοητὸν εἴρηκε | τοῦ νοῦ. ὡς γὰρ ἐν ἀγρῷ τὰ γλωρὰ βλαστάνει καὶ ἀνθεῖ, οὕτως βλάστημα τοῦ νοῦ τὸ νοητόν ἐστι. Πρὶν οὖν τὸ κατὰ μέρος νοητὸν γενέσθαι, τὸ αὐτὸ τοῦτο νοητόν ἀποτελεῖ γενικόν ὄν, ὁ δή καὶ « πᾶν » κέκληκεν

terre, et toute l'herbe des champs avant qu'elle n'ait levé; car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre » (Gen. 2,4, 5). C'est « ce jour » qu'il a appelé plus haut le livre puisque dans l'un comme dans l'autre cas il indique la genèse du ciel et de la terre. Et en effet par sa raison, très brillante et très éclatante, Dieu fit les deux choses, l'idée de l'intelligence qu'il a appelée symboliquement ciel, et l'idée de sensation, nommée par symbole la terre. [22] Il assimile à deux champs l'idée de l'intelligence et l'idée de la sensation : le fruit de l'intelligence consiste dans les objets de l'acte de comprendre, le fruit de la sensation dans les objets de l'acte de sentir. Et voici ce qu'il veut dire : de même qu'avant l'intelligence particulière et individuelle il existe une idée qui en serait comme le modèle et l'exemplaire, et avant la sensation particulière, une idée de la sensation qui est comme un cachet imprimant ses formes, avant la naissance des intelligibles particuliers, il y avait l'intelligible en soi générique, par la participation duquel les autres ont reçu leurs dénominations, et, avant la naissance des sensibles particuliers, il y avait le sensible en soi générique, par la participation duquel les autres sensibles sont nés. [23] Donc la verdure des champs, c'est l'intelligible de l'intelligence: comme dans un champ la verdure pousse et se couvre de fleurs, l'intelligible est une pousse de l'intelligence. Donc avant la naissance de l'intelligible particulier, il effectue l'intelligible en soi générique, qu'il a appelé aussi et avec raison « tout »; car l'intelligible particulier, qui est incomplet, n'est pas tout; et l'in-

ύγιῶς: τὸ μεν γὰρ κατὰ μέρος νοητον ἀτελές ὁν οὐ πᾶν. τό δὲ γενικόν ἄπαν, ἄτε πλήρες ὄν. Χ 24 « Καὶ πάντα » φησί « γόρτον άγρου πρό του άνατείλαι », τουτέστι πρό του άνατείλαι τὰ κατά μέρος αἰσθητὰ ήν το γενικόν αἰσθητὸν προμηθεία του πεποιηκότος, δ δή πάλιν « πᾶν » είρηχεν. Εικότως μέντοι γόρτω το αισθητον άπείκασεν. 'Ως γχο ο γόρτος άλογου τροφή, ουτως το αίσθητὸν τῶ ἀλόγω μέρει ψυγῆς προσκεκλήρωται ἐπεί διά τί προειπών « γλωρόν άγρου » ἐπιφέρει « καὶ πάντα γόρτον », ώς οὐ γινομένου γόρτου γλωροῦ τὸ παράπαν; 'Αλλά το μέν άγρου χλωρον το νοητόν έστιν, έκβλάστημα νού, ό δὲ γόρτος τὸ αἰσθητόν, τοῦ ἀλόγου της ψυγής καὶ αὐτὸ βλάστημα. 25 « Οὐ γὰρ ἔβρεζεν ὁ θεὸς » φησίν « ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἄνθρωπος οὐκ ῆν ἐργάζεσθαι την γην.» Φυσικώτατα έαν γαρ μη έπομερήση ταῖς αἰσθήσεσι τὰς ἀντιλήψεις τῶν ὑποκειμένων ὁ θεός, ούδ' ό νούς έργάσεται καί πραγματεύσεται τι περί αἴσθησιν. ἄπρακτος γάρ αὐτὸς έξ έαυτοῦ μή ῶσπερ ὕοντος καὶ έπιψεκάζοντος όράσει μέν γρώματα, φωνάς δε άκοῆ, γεύσει δε γυλούς και ταῖς ἄλλαις τὰ οἰκεῖα τοῦ αἰτίου. [26] "Οταν δε άρδειν ό θεός άρξηται την αϊσθησιν αἰσθητοῖς, τηνικαύτα καὶ ὁ νούς ἐργάτης οἶα πίονος γῆς ἀνευρίσκεται. Ἡ δ' ιδέα της αισθήσεως οὐ δεῖται τροφή. τροφή δέ αἰσθήσεως, ἢν κατὰ σύμβολον βρογὴν εἴρηκεν, τὰ ἐπὶ μέρους αἰσθητά, ὰ δή σώματά ἐστιν ἰδέα δὲ σωμάτων άλλότριον. Πρίν οὖν γενέσθαι τὰ κατὰ μέρος συγκρίtelligible générique est tout parce qu'il est complet.

X [24] « Et, dit-il, toute l'herbe des champs avant qu'elle n'ait levé.... » c'est-à-dire : avant l'apparition des sensibles particuliers, il y eut, par la providence du créateur, le sensible générique qu'il a, à son tour, appelé « tout ». Avec raison il a assimilé le sensible à l'herbe : comme l'herbe est la nourriture de l'être sans raison, le sensible a été attribué à la partie irrationnelle de l'âme. Pourquoi après les mots « la verdure des champs », ajoute-t-il : « et toute l'herbe », comme si sans herbe il y avait de la verdure? C'est que la verdure des champs c'est l'intelligible, pousse de l'intelligence, et l'herbe, c'est le sensible, qui est lui aussi une pousse de la partie irrationnelle de l'âme. [25] « Car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, dit-il, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. » Paroles très conformes à la physique : si Dieu ne fait pas pleuvoir sur les sens les impressions des objets, l'intelligence non plus ne travaillera pas et ne fera aucune élaboration à propos de la sensation; elle est inactive d'elle-même, si la cause suprême ne lui envoie pas, comme une pluie qui tombe en gouttes fines, les couleurs par la vue, les sons par l'ouïe, les saveurs par le goût, et par les autres sens les sensibles propres (1). [26] C'est lorsque Dieu commence à arroser la sensation avec les sensibles, qu'on trouve l'intelligence comme le laboureur d'une terre grasse. Mais l'idée de la sensation n'a pas besoin de nourriture : la nourriture de la sensation qu'il a appelée symboliquement la pluie, ce sont les sensibles

<sup>(1)</sup> C'est la théorie d'Aristote, De anima. III, 8, 3: μη αἰσθανόμενος μηθέν, οὐδὲν ἄν μάθοι, οὐδὲ ξύνιοι.

ματα, οὐα ἔδρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὰν ἰδέαν τῆς αἰσθήσεως, ἢν εἴρακε γῆν, τοῦτο δέ ἐστι, τροφὰν οὐ παρέσγεν αὐτῆ: οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτο αἰσθητοῦ τὸ παράπαν οὐδενος. [27 Το δὲ « καὶ ἄνθρωπος οὐα ἦν ἐργάζεσθαι τὰν γῆν » τοιοῦτόν ἐστιν ἡ ἰδέα τοῦ νοῦ τὰν ἰδέαν τῆς αἰσθήσεως οὐα εἰργάζετο ὁ μὲν γὰρ ἐμὸς καὶ σὸς νοῦς ἐργάζεται τὰν αἴσθητιν διὰ τῶν αἰσθητῶν, ἡ δὲ τοῦ νοῦ ἰδέα, ἄτε δὰ μηδενὸς ὄντος ἐπὶ μέρους οἰκείου σώματος, οὐα ἐργάζεται τὰν ἰδέαν τῆς αἰσθήσεως εἰ γὰρ εἰργάζετο, διὰ τῶν αἰσθητῶν ἄν εἰργάζετο, αἰσθητὸν δὲ ἐν ἰδέαις οὐδέν.

ΧΙ [28] « Πηγή δε ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς » (Gen. 2,6). Τον μέν νούν είρηκε | γης πηγήν, τὰς δέ αἰσθήσεις πρόσωπον, ότι γωρίον αὐταῖς ἐξ ἄπαντος τοῦ σώματος πρὸς τὰς ἰδίας ἐνεργείας ἐπιτηδειότατον ή πάντα προμηθουμένη φύσις ἀπένειμε τοῦτο πηγής δε τρόπον άρδει τὰς αἰσθήσεις ὁ νοῦς, έπιπέμπων τὰ πρόσφορα έκάστη βεύματα. Ίδε οὖν, πῶς άλύσεως τρόπον αι τοῦ ζώου δυνάμεις άλλήλων έγονται. νοῦ γὰρ καὶ αἰσθήσεως ἔτι δὲ αἰσθητοῦ τριῶν ὄντων μέσον μέν έστιν αἴσθησις, ἄκρον δὲ ἐκάτερον ὅ τε νοῦς καὶ τό αἰσθητόν. [29] Άλλ' οὔθ' ὁ νοῦς δυνατός ἐργάσασθαι τουτέστιν ένεργησαι κατά αἴσθησιν, ἐὰν μὴ βρέξη καὶ ύση τὸ αἰσθητὸν ὁ θεός, οὕτε ὑσθέντος αἰσθητοῦ ὄφελός ἐστιν, έὰν μὴ πηγῆς τρόπον ὁ νοῦς τείνας έαυτὸν ἄγρι τῆς αίσθήσεως κινήση τε αὐτὴν ἠρεμοῦσαν καὶ ἀγάγη πρὸς άντίληψιν του υποκειμένου. ώστε άντίδοσιν ο νους καί

particuliers qui sont des corps, et l'idée est chose étrangère aux corps. Donc avant la naissance des composés particuliers, Dieu n'a pas fait pleuvoir sur l'idée de la sensation, qu'il a appelée terre, c'est-à-dire ne lui a pas fourni de nourriture : car elle n'avait absolument pas besoin du sensible. [27] Et les mots : « Et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre », veulent dire : l'idée de l'intelligence n'élaborait pas l'idée de la sensation : car mon intelligence et ton intelligence élaborent la sensation au moyen des sensibles; mais l'idée de l'intelligence, puisqu'il n'y a aucun corps particulier, n'élabore pas l'idée de la sensation; car si elle l'élaborait, ce serait au moyen des sensibles, et il n'y a pas de sensible dans les idées.

XI [28] « Mais une source montait de la terre, et arrosait toute la face de la terre » (Gen. 2,6). C'est l'intelligence qu'il a appelée source de la terre, et les sensations face : c'est, dans tout le corps, la place la plus convenable pour leurs actes propres que la nature, qui prévoit tout, leur a assignée; et c'est à la façon d'une source que l'intelligence arrose les sensations, en envoyant les courants utiles à chacune. Considérez comment, à la façon d'une chaîne, les puissances de l'être animé tiennent les unes aux autres : il y a trois choses, l'intelligence, la sensation et le sensible; l'intermédiaire est la sensation, et à chaque bout l'intelligence et le sensible. [29] Mais ni l'intelligence n'est capable de travailler, c'est-à-dire d'être en acte par rapport à la sensation, si Dieu ne fait pas pleuvoir le sensible; et cette pluie du sensible ne sert à rien, si l'intelligence, comme une source, s'étant tendue jusτὸ αἰσθητὸν ἀεὶ ψελετῶσι, τὸ μὲν προϋποκείμενου αἰσθήσει ὡς ἄν ὕλη, ὁ δὲ κινῶν τὴν αἴσθησιν πρός τὸ ἐκτὸς ὡς ἄν τεχνίτης, ἵνα γένηται ὁρμή. [30] Τὸ γὰρ ζῷον τοῦ μὴ ζῷου δυσὶ προϋχει, φαντασία καὶ ὁρμῆ, ἡ μὲν οὖν φαντασία συνίσταται κατὰ τὴν τοῦ ἐκτὸς πρόσοδον τυπούντος νοῦν δι' αἰσθήσεως, ἡ δὲ ὁρμή, τὸ ἀδελφὸν τῆς φαντασίας, κατὰ τὴν τοῦ νοῦ τονικὴν δύναμιν, ἡν τείνας δι' αἰσθήσεως ἄπτεται τοῦ ὑποκειμένου καὶ πρὸς αὐτὸ χωρεῖ γλιχόμενος ἐφικέσθαι καὶ συλλαδείν αὐτό.

ΧΙΙ [31] « Καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν λαβων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζωῆς » (Gen. 2,7). Διττὰ ἀνθρώπων γένη: ὁ μὲν γάρ ἐστιν οὐράνιος ἄνθρωπος, ὁ δὲ γήϊνος. Ὁ μὲν οὖν οὐράνιος ἄτε κατὶ εἰκόνα θεοῦ γεγονῶς φθαρτῆς καὶ συνόλως γεώδους οὐσίας ἀμέτοχος, ὁ δὲ γήϊνος ἐκ σποράδος ὕλης, ἢν χοῦν κέκληκεν, ἐπάγη. διὸ τὸν μὲν οὐράνιόν φησιν οὐ πεπλάσθαι, κατὶ εἰκόνα δὲ τετυπῶσθκι θεοῦ, τὸν δὲ γήϊνον πλάσμα,

<sup>(1)</sup> C'est toute la théorie stoïcienne de la sensation; comparer surtout sur la tension de l'intelligence (ξ 29), Diog. La., VII, 52 (Stoïc. Vet. fragm. d'Arnim, II, 26,35), et sur les rapports des trois termes (28 fin), le témoignage de Carnéade, ap. Sextus. Adv. math., VII, 424 (Arnim, III, 26). Cependant l'expression ordinaire, ἡγεμονικόν, est remplacée par νοῦς; cf. l'expression διάνοια dans le texte de Sextus, et l'expression νοῦς (Archytas. Mullach, p. 568)

qu'au sens ne le meut pas, alors qu'il est inerte, et ne l'amène pas jusqu'à l'impression de l'objet; et c'est un échange que pratiquent toujours l'intelligence et le sensible, celui-ci s'offrant au sens comme matière, celle-là mettant en mouvement le sens vers l'extérieur comme un artisan, afin qu'une impulsion se produise.

[30] Car l'être animé l'emporte en deux choses sur l'être non animé: par la représentation et par l'impulsion: la représentation consiste dans l'accès de l'objet extérieur qui impressionne l'intelligence par le moyen du sens, et l'impulsion, sœur de la représentation, dans la puissance de tension de l'intelligence, qu'elle a tendue à travers le sens pour toucher l'objet et venir à lui dans son désir de l'atteindre et de l'embrasser (1).

XII [31] « Et Dieu façonna l'homme en prenant une motte de terre, et il insuffla sur sa face un souffle de vie, et l'homme naquit en âme de vie. » (Gen. 2,7) (2). Il y a deux genres d'hommes : l'homme céleste et l'homme terrestre (3). L'homme céleste, en tant que né à l'image de Dieu, n'a pas de part à une substance corruptible, et en général terrestre; l'homme terrestre est issu d'une matière éparse, qu'il a appelée une motte : aussi il dit que l'homme céleste a été non pas façonné, mais formé à l'image de Dieu, et que l'homme ter-

<sup>(2)</sup> Nous lisons avec Nestle (*Philolog.*, 1900, p. 258; cf. p. 529; et 1901, p. 272): εἰς ψυχὴν ζωῆς; ζῶσαν UFI, Arn.; ζωῆς MAP; au § 33, tous les mss. donnent ζωῆς.

<sup>(3)</sup> Sur la théorie des deux hommes, et la différence de la forme présente de cette théorie avec les autres formes, cf. *Id. philos.*, p. 121 sq.

άλλ' οδ γέννημα, είναι του τεγνίτου. [32] Άνθρωπον δε τον έχ γης λογιστέον είναι νοῦν είσχρινόμενον σώματι, ούπω | δ' είσκεκριμένον. Ο δέ νους ούτος γεώδης έστι τῷ ὄντι καὶ φθαρτός, εἰ μὴ ὁ θεὸς ἐμπνεύσειεν αὐτῷ δύναμιν άληθινής ζωής τότε γάρ γίνεται, οὐκέτι πλάττεται, εἰς ψυγήν, οὐκ ἀργόν καὶ ἀδιατύπωτον, ἀλλὶ εἰς νοεράν και ζώσαν όντως· « είς ψυγήν » γάρ φησι « ζωής έγένετο ό ἄνθρωπος ». ΧΙΙΙ [33] Ζητήσαι δ' ἄν τις, διά τί ήξίωσεν ὁ θεὸς όλως τὸν γηγενή καὶ οιλοσώματον νοῦν πνεύματος θείου, άλλ' ούχὶ τον κατά την ιδέαν γεγονότα καὶ τὴν εἰκόνα έαυτοῦ. δεύτερον δέ, τί ἐστι τὸ « ἐνεφύσησε » τρίτον, διὰ τί εἰς τὸ πρόσωπον ἐμπνεῖται τέταρτον, διά τί πνεύματος ὄνομα είδώς, ὅταν λέγη « καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος » (Gen. 1,2), πνοής νθν άλλ' οθγί πνεύματος μέμνηται. [34] Πρός μέν ούν το πρώτον λεκτέον εν μέν, ότι φιλόδωρος ών ο θεος γαρίζεται τὰ ἀγαθὰ πᾶσι καὶ τοῖς μὴ τελείοις, προκαλούμενος αὐτοὺς εἰς μετουσίαν καὶ ζῆλον ἀρετῆς ἄμα καὶ τὸν περιττόν πλούτον ἐπιδεικνύμενος αύτοῦ, ὅτι ἐξαρκεῖ καὶ τοῖς μή λίαν ὦφεληθησομένοις. Τοῦτο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν άλλων έμφαντικώτατα παρίστησιν. Όταν γάρ ΰη μέν κατά θαλάττης, πηγάς δὲ ἐν τοῖς ἐρημοτάτοις ἀνομβρῆ. την δέ λεπτόγεων καὶ τραχεῖαν καὶ ἄγονον γῆν ἄρδη ποταμούς άναγέων ταῖς πλημμύραις, τί ἕτερον παρίστησιν ή την ύπερδολην του τε πλούτου καί της άγαθότητος έχυτοῦ; ήδ' ἐστὶν αἰτία δι' ἢν ἄγονον οὐδεμίαν ψυγὴν ἐδη-

restre est un être façonné, mais non pas engendré par l'artiste. [32] Mais il faut réfléchir que l'homme de terre, c'est l'intelligence au moment où elle s'introduit dans le corps, mais quand elle ne s'est pas encore in-troduite. Cette intelligence terrestre est en vérité aussi corruptible, à moins que Dieu ne lui ait insufflé une puissance de vie véritable; car alors elle « naît », (et non plus : elle est façonnée) en une âme qui n'est pas inactive et sans empreinte, mais en une âme intelligente et réellement vivante : « L'homme, dit-il, na-quit en âme de vie. » XIII [33] On peut chercher pour-quoi en général Dieu a jugé digne d'un souffle divin l'intelligence née de la terre et amie du corps, et non l'intelligence née à sa ressemblance et à son image; en second lieu, ce que veut dire : « il insuffla »; en troisième lieu, pourquoi il souffle sur la face; en quatrième lieu, pourquoi, connaissant le nom de souffle, alors qu'il dit : « Et le souffle de Dieu était porté sur l'eau » (Gen. 1.2), il fait ici mention du souffle léger πνοή) et non du souffle. [34] A la première question, il faut dire d'abord que Dieu qui aime à donner accorde les biens à tous, même aux imparfaits; il les appelle à participer à la vertu et à la désirer, en même temps qu'il leur montre la surabondance de sa richesse qui suffit même aux êtres qui n'en tireront pas profit. C'est ce qu'il indique très clairement dans d'autres cas; lorsqu'il fait pleuvoir sur la mer, et jaillir des sources dans les déserts. lorsqu'il fait arroser la terre maigre, rude et stérile par les inondations des fleuves, qu'indique-t-il sinon l'excès de sa richesse et de sa bonté? C'est la cause pour laquelle il n'a fait au-

μιούρτησεν άγαθού, κάν ή γρησις άδύνατος ένίοις ή αύτου. 35 | Έτερον δε λεκτέον έκείνοι βούλεται τα θέσει δ:καια είσαγαγείν. Ο μέν ούν μή έμπνευσθείς την άληθινήν ζωήν, άλλ' ἄπειρος ών άρετης, κολαζόμενος ἐφ' οἶς ήμαρτανεν είπεν αν ως αδίκως κολάζεται, απειρία γκο του άγαθού σφάλλεσθαι περί αὐτό, αἴτιον δέ είναι τὸν μηδεμίαν έμπνεύσαντα έννοιαν αύτου, τάγα δε μηδε άμαςτάνειν φήσει τὸ παράπαν, εἴ γε τὰ ἀχούσια καὶ κατά άγνοιαν ούδε άδικημάτων έγειν λόγον φασί τινες. 36 Τό γε μ.ήν « ἐνεφύσησεν » ἴσον ἐστὶ τῷ ἐνέπνευσεν ἢ ἐψύγωσε τὰ ἄψυγα: μὴ γὰο τοσαύτης ἀτοπίας ἀναπλησθείημεν, ώστε νομίσαι θεόν στόματος ή μυκτήρων δργάνοις γρησθαι πρός τό έμφυσησαι. άποιος γάρ ό θεός, ού μόνον ούκ άνθρωπόμορφος. [37] Έμφαίνει δέ τι και φυσικώτερον ή προφορά. Τρία γὰρ εἶναι δεῖ. τὸ ἐμπνέον, τὸ δεγόμενον, τὸ έμπνεόμενον τὸ μεν οῦν έμπνέον έστιν ὁ θεός, τὸ δὲ δεγόμενον ό νοῦς, τὸ δὲ ἐμπνεόμενον τὸ πνεῦμα. Τί | οῦν έκ τούτων συνάγεται; ένωσις γίνεται τῶν τριῶν, τείναντος του θεου την ἀφ' έχυτου δύνχμιν διὰ του μέσου πνεύματος άγρι του ύποκειμένου - τίνος ένεκα ή όπως έννοιαν αύτοῦ λάδωμεν; [38] Έπεὶ πῶς ὰν ἐνόησεν ἡ ψυγή

<sup>(1)</sup> Cf. la doctrine stoïcienne, Cicéron, Tuscul.. III, 1, 2, et sur la grâce universelle de Dieu, Sén., De Benef., IV, 28: « Deus quaedam munera in universum humano generi dabit. a quibus excluditur nemo ».

<sup>(2)</sup> Sur cette condition de la responsabilité, voyez Arist., Eth. Nicom., III, 1, 1 et 13.

cune âme sans germe de bien (1), même si l'usage en est impossible à quelques-uns. [35] Mais il faut ajouter ceci : il veut introduire la justice de convention. Celui qui n'a pas reçu le souffle de la vie véritable, et qui est sans expérience de la vertu, pourrait dire, quand on le punit pour ses fautes, qu'on le punit injustement, que c'est par l'inexpérience du bien qu'il est tombé en cette faute et que le responsable, c'est celui qui ne lui en a pas inspiré la notion; peut-être dira-t-il même qu'il ne commet aucune faute, si l'on dit quelquefois que les actes involontaires et commis par ignorance ne comportent pas d'injustice (2). [36] Le mot « il insuffla » est la même chose que : il inspira ou il mit une âme dans les choses inanimées : car nous ne sommes pas assez absurdes pour croire que Dieu emploie pour souffler les organes de la bouche et des narines : Dieu est sans qualités; ce n'est pas assez qu'il n'ait pas la forme humaine. [37] L'expression donne encore une indication physique. Il faut trois choses : ce qui souffle, ce qui reçoit, ce qui est soufflé. Ce qui souffle, c'est Dieu; ce qui reçoit, c'est l'intelligence; ce qui est soufflé, c'est le souffle. Qu'estce qui se fait avec ces éléments? Il se produit une union de tous les trois : Dieu a tendu la puissance qui vient de lui, par l'intermédiaire du souffle, jusqu'à l'objet (3); et pourquoi sinon pour que nous ayons une notion de lui? [38] Comment l'âme aurait-elle une

<sup>(3)</sup> Il convient de distinguer cette théorie qui n'emploie que des expressions stoïciennes de la théorie stoïcienne commune; pour celle-ci l'âme est un πνεῦμα (Arnim, II, 217, 8) mais ne reçoit pas de πνεῦμα.

θεόν, εί μή ένέπνευσε καὶ ήψατο αὐτής κατά δύναμιν; οὐ γάς αν απετόλμικου τοσούτον αναδραμείν ο ανυρώπινος νούς, ως άντιλαβέσθαι θεού φύσεως, εί μη αὐτός ό θεός άνέσπασεν αύτον πρός έαυτόν, ώς ένην άνθρώπινον νούν άνας πασθήναι, καὶ έτύπως ε κατά τὰς έφικτὰς νοκθήναι δυνάμεις. [30] Είς δε το πρόσωπον έμπνει και συσικώς καί ήθικως φυσικώς μέν, δτι έν προσώπω τάς αίσθήσεις έδημιούργει τούτο γλο μάλιστα τού σώματος το μέρος έψύγωται γαὶ έμπέπνευσται ήθικῶς δὲ ούτως ώσπες σώματος ήγεμονικόν έστι το πρόσωπον, ούτως ψυγής ήγεμονικόν έστιν ό νούς τούτω μόνω έμπνεί ό θεός, τοίς δ' άλλοις μέρεσιν ούκ άξιοι, ταίς τε αίσθήσεσι και τω λόγω καὶ τῷ γονίμω δεύτερα γάρ ἐστι τῆ δυνάμει. [40] Υπό τίνος ούν καὶ ταῦτα ἐνεπνεύσθη; ὑπὸ τοῦ νοῦ δηλονότι: οῦ γὰρ μετέσγεν ὁ νοῦς παρὰ θεοῦ, τούτου μεταδίδωσι τῷ ἀλόγω μέρει τῆς ψυγῆς, ώστε τὸν μέν νοῦν έψυγῶσθαι ύπὸ θεοῦ, τὸ δὲ ἄλογον ύπὸ τοῦ νοῦ ὡσανεὶ γὰο θεός έστι του άλόγου ό νους, παρό και Μωυσήν ούκ ἄκνησεν είπεῖν « θεὸν τοῦ Φαραώ » (Exod. 7,1). [41 Τῶν γάο γινομένων τὰ μὲν καὶ ὑπὸ θεοῦ γίνεται καὶ δι' αὐτου δέ· τὰ μεν οὖν ἄριστα καὶ ὑπὸ θεοῦ γέγονε καὶ δι' αύτοῦ: προελθών γοῦν ἐρεῖ ὅτι « ἐφύτευσεν ὁ θεὸς παρά-

(2) C'était un très ancien sujet de contestation entre les Stoï-

<sup>(1)</sup> Pour cette origine de la notion de Dieu, distincte de la théorie ordinaire des stoïciens (exposée Leg. alleg., III, 98 sq.), cf. Cic., De leg., I, 8, 24: « Ex quo efficitur illud ut is agnoscat Deum, qui unde ortus sit quasi recordetur ac noscat ».

notion de Dieu, s'il ne l'avait inspirée et touchée autant qu'il est possible? L'intelligence humaine n'aurait pas eu l'audace de monter assez haut pour s'attacher à la nature de Dieu, si Dieu lui-même ne l'avait attirée vers lui (autant que l'intelligence humaine peut être attirée), et ne l'avait impressionnée dans ses puissances capables de penser (1). [39] Il souffle sur le visage en un sens physique et en un sens moral : au sens physique, c'est sur le visage qu'il fit les sensations, et c'est principalement cette partie du corps qui a reçu une âme; au sens moral : comme le visage est la partie principale du corps, l'intelligence est la partie principale de l'âme : c'est sur elle seule que Dieu souffle, et il ne daigne pas le faire sur les autres parties, les sensations, le langage, et la partie génératrice : car elles sont, en puissance, au deuxième rang. [40] Par qui donc ces parties ont-elles reçu le souffle? Évidemment par l'intelligence : la part que l'intelligence reçoit de Dieu, elle la transmet à la partie irrationnelle de l'âme; et ainsi l'intelligence a été animée par Dieu, et la partie irrationnelle par l'intelligence. C'est comme si l'intelligence était le Dieu de la partie irrationnelle, et c'est pourquoi il n'a pas hésité à appeler Moïse « Dieu du Pharaon » (Exod. 7,1) (2). [41] Parmi les êtres qui sont produits, les uns sont produits par Dieu, et par son intermédiaire; les autres par Dieu, mais non

ciens de savoir si les facultés irrationnelles étaient constituées par l'ήγεμουικόν lui-même ou par des souffles émanés de lui (Stein, Psychologie der Stoa. p. 473 sq.; Sénèque, Epist. 113, 23; Philon se décide ici pour la seconde théorie, celle de Cléanthe.

δεισον » (Gen. 2,8) τούτων καὶ ὁ νοῦς ἐστι τὸ δὲ ἄλογον ὑπὸ θεοῦ μὲν γέγονεν, οὐ διὰ θεοῦ δέ. ἀλλὰ διὰ τοῦ λογικοῦ τοῦ ἄρχοντός τε καὶ βασιλεύοντος ἐν ψυχῆ. [42] «Πνοὴν» δέ, ἀλλ' οὐ πνεῦμα. εἴρηκεν. ὡς διαφορᾶς οὕσης τὸ μὲν γὰρ πνεῦμα νενόηται κατὰ τὴν ἰσχὸν καὶ εὐτονίαν καὶ δύναμιν. ἡ δὲ πνοὴ ὡς ἄν αὕρά τίς ἐστι καὶ ἀναθυμίασις ἡρεμαία καὶ πραεῖα. Ὁ μὲν οῦν κατὰ τὴν εἰκόνα γεγονὼς καὶ τὴν ἰδέαν νοῦς πνεύματος ᾶν λέγοιτο κεκοινωνηκέναι — ρώμην γὰρ ἔχει ὁ λογισμὸς αὐσοῦ, — ὁ δὲ ἐκ τῆς ὕλης τῆς κούφης καὶ ἐλαφροτέρας αὕρας ὡς ᾶν ἀποφορᾶς τινος, ὁποῖαι γίνονται ἀπὸ τῶν ἀρωμάτων φυλαττομένων γὰρ οὐδὲν ῆττον καὶ μὴ ἐκθυμιωμένων εὐωδία τις γίνεται.

ΧΙΥ [43] « Καὶ ἐφύτευσεν ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολάς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὅν ἔπλασε » (Gen. 2,8). Τὴν μετάρσιον καὶ οὐράνιον σοφίαν πολλοῖς ὀνόμασι πολυώνυμον οὖσαν | δεδήλωκε καὶ γὰρ ἀρχὴν καὶ εἰκόνα καὶ ὅρασιν θεοῦ κέκληκε. Ταύτης δ' ὡς ἀν ἀρχετύπου μίμημα τὴν ἐπίγειον σοφίαν νυνὶ παρίστησι διὰ τῆς τοῦ παραδείσου φυτουργίας μὴ γὰρ τοσαύτη κατάσχοι τὸν ἀνθρώπινον λογισμόν ἀσέδεια, ὡς ὑπολαθεῖν ὅτι θεὸς γεωπονεῖ καὶ φυτεύει παραδείσους, ἐπεὶ καὶ τίνος ἕνεκα εὐθὺς διαπορήσομεν οὐ γὰρ ὅπως ἀναπαύλας

<sup>(1)</sup> Sur πνοή rapproché de l'exhalaison d'une odeur, cf. la théorie d'Anaxagore, Théophraste, De sensibus, 22 (Diels, Dox.

par son intermédiaire. Les êtres les meilleurs sont produits par Dieu et par son intermédiaire : et de fait il dira plus loin : « Dieu a planté le paradis » (Gen. 2,8); mais l'intelligence est parmi ces êtres. La partie irrationnelle est produite par Dieu, et non pas par l'intermédiaire de Dieu, mais par le moyen de l'élément rationnel, qui est dans l'âme le chef et le roi. [42] Il a dit : souffle (πνοή) et non souffle (πνεῦμα), parce qu'il y a une différence : le souffle (πνεῦμα) contient la notion de la force, de la tension et de la puissance; et le souffle (mvoh) est comme une brise et une exhalaison paisible et douce. On pourrait dire que l'intelligence née à l'image et à la ressemblance de Dieu a participé au souffle (πνεῦμα) (car sa raison a de la vigueur), et l'autre, qui est de matière légère et plus faible, à une brise qui est comme une de ces émanations venant des plantes aromatiques : si on les conserve et si elles ne s'évaporent pas, les plantes ont une bonne odeur (1).

XIV [43] « Et Dieu planta le paradis dans l'Éden, au levant; et il y plaça l'homme qu'il avait façonné » (sen. 2,8). La sagesse élevée et céleste est, commee il l'a montré, polyonyme, aux noms multiples : il l'a appelée principe, image et vision de Dieu. Elle est comme le modèle dont l'imitation est la sagesse terrestre, qu'il indique maintenant par la plantation du paradis. Puisse en effet la pensée humaine ne pas être envahie par une assez grande impiété pour croire que Dieu travailla la terre et planta des jardins. Et pourquoi le

gr., 505, 22). Comp. le πνεῦμα divin les Séthiens (Hipp., Refutat., V, 19).

εύδιαγώγους και ήδονας έαυτῷ πορίζη — μηθε είς νυυν έλθοι ποτέ τὸν ἡμέτερον ή τοιαύτη μυθοποιία - 44 θεού γάρ οὐδε ό σύμπας κόσμος ἄξιον άν εἴη γωρίον καὶ ένδιαίτημα, έπεὶ αὐτὸς έαυτου τόπος καὶ αὐτὸς έαυτου πλήρης καὶ (κανός αὐτός έαυτῷ ὁ θεός, τὰ υέν ἄλλα ἐπιδεᾶ καὶ ἔρημα καὶ κενὰ ὄντα πληρών καὶ περιέγων, αὐτος δὲ ύπ' οὐδενὸς ἄλλου περιεγόμενος, ἄτε εἶς καὶ το πάν αὐτὸς ών. [45] Τὴν οὖν ἐπίγειον ἀρετὴν σπείρει καὶ συτεύει τῷ θνητῷ γένει ὁ θεὸς μίμημα καὶ ἀπεικόνισμα οὕσαν τῆς οὐρανίου έλεήσας γλο ήμῶν τὸ γένος καὶ κατιδών ὅτι ἐξ άφθόνων καὶ πλουσίων κακῶν συνέστηκεν, ἐπίκουρον καὶ άρωγὸν τῶν ψυχῆς νόσων άρετὴν ἐπίγειον ἐρρίζου, μίμημα, ώς ἔφην, τῆς οὐρανίου καὶ ἀργετύπου, ἣν πολλοῖς ὀνόνιασι καλεῖ. Παράδεισος μεν δή τροπικῶς εἴρηται ή άρετή. τόπος δέ οἰχεῖος τῷ παραδείσω Ἐδέω, τοῦτο δέ ἐστι τρυφή. άρετη δὲ άρμόττον εἰρήνη καὶ εὐπάθεια καὶ γαρά, ἐν οἶς τὸ τρυφᾶν ὡς ἀληθῶς ἐστι. [46] Καὶ μὴν κατὰ ἀνατολάς έστιν ή φυτουργία του παραδείσου ου γάρ δύεται και σθέννυται, άλλ' άεὶ πέφυκεν άνατέλλειν ὁ όρθὸς λόγος, καὶ ὥσπερ, οἶμαι, ἀνατείλας ήλιος τὸν ζόφον τοῦ ἀέρος φωτὸς ἐνέπλησεν, οὕτως καὶ ἀρετή ἀνατείλασα ἐν ὑυγῆ την άγλυν αυτής έναυγάζει και τον πολύν σκότον σκεδάννυσι. [47] « Καὶ ἔθετο » φησίν « ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν έπλασεν. » 'Αγαθός γὰρ ὢν ό θεός καὶ ἐπ' ἀρετὴν ὡς

<sup>(1)</sup> τὸ εν καὶ πᾶν est la vieille formule éléatique des principes de l'être (Aét., Placita, I, 7,27, Diels, Dox. 303, 19; Théophr...

ferait-il? Voilà tout de suite une difficulté. Ce n'est pas pour se donner un lieu de repos agréable et des plaisirs : une telle mythologie ne nous serait même jamais venue à l'esprit. [44] Même le monde entier ne serait pas une place et un séjour dignes de Dieu; c'est lui qui est à lui-même son lieu; il est plein de lui, et il se suffit à lui-mème; les autres choses sont pauvres, solitaires et vides; il les remplit et les contient, et il n'est, lui, contenu par rien autre, parce qu'il est lui-même un et tout 11. [45] Donc la vertu terrestre est semée et plantée par Dieu dans la race mortelle; elle est une imitation et une image de la vertu céleste. Ayant eu pitié de notre race, et ayant vu qu'elle contenait des maux innombrables et abondants, Dieu enracina, comme soutien et sauvegarde contre les maladies de l'âme, la vertu terrestre, imitation, ai-je dit, de la vertu céleste et exemplaire, qu'il a appelée de noms multiples. La vertu a été appelée par comparaison paradis, et le lieu propre au paradis c'est l'Eden, c'est-à-dire vie délicate : ce qui convient à la vertu, c'est la paix, la félicité et la joie, qui comprennent véritablement la vie délicate. [46] Le jardin du Paradis est au levant; car la droite raison ne se couche pas et ne s'éteint pas, mais par nature se lève toujours; comme le soleil en se levant a rempli de lumière l'obscurité de l'air, ainsi, je pense, la vertu en se levant dans l'âme, illumine sa nuit et dissipe ses profondes ténèbres. [47] « Et il y plaça,

Physic. opin., fr. 5, Diels, 380, 8). L'opinion que Dieu n'est pas dans un lieu est également rapportée à Parménide par Hippol., Philosoph., I, 11.

οίκειότατον έργον άσχων το γένος ήμων τον νουν τίθησιν έν τη άρετη, ίνα δηλονότι μηδέν άλλο η ταύτην καθάπερ άναθός γεωργός τημελή καλ περιέπη. ΧV [48] Ζητήσειε δ' αν τις, διὰ τί, τοῦ μιμείσθαι θεοῦ τὰ ἔργα ὄντος όσίου. έμοι μέν άπηγόρευται φυτεύειν άλσος παρά το θυσιαστηρίω, τον δε παράδεισον ο θεός φυτεύει; φησί γάο « ού φυτεύσεις σεαυτῷ ἄλσος, πᾶν ξύλον παρὰ τὸ θυσιαστήριον χυρίου τοῦ θεοῦ σου οὐ | ποιήσεις σεαυτώ » (Deuter, 16, 21). Τί οῦν λεκτέον; ὅτι πρέπει τῷ θεῷ φυτεύειν καὶ οἰκοδομεῖν ἐν ψυγῆ τὰς ἀρετάς. [40] Φίλαυτος δὲ καὶ ἄθεος ό νοῦς οἰόμενος ἴσος εἶναι θεῷ καὶ ποιεῖν δοκῶν ἐν τῷ πάσγειν έξεταζόμενος θεού δε σπείροντος καὶ συτεύοντος έν ψυγή τὰ καλά, ὁ λέγων νοῦς ὅτι « ἐγὼ συτεύω » ἀσεδεῖ. Οὐ φυτεύσεις οὖν, ὅταν ὁ θεὸς φυτουργῆ· ἐὰν δὲ καὶ φυτά ἐν ψυγῆ καταβάλη, ὧ διάνοια, καρποτόκα φύτευε πάντα, άλλὰ μὴ ἄλσος, ἐν ἄλσει γὰρ καὶ ἀγρίας ὅλης ἐστὶ και ήμέρου δένδρα κακίαν δὲ τὴν ἄγονον ἐν ὑυχῆ μετά τῆς ἡμέρου καὶ καρποτόκου φυτεύειν ἀρετῆς λέπρας ἐστὶ της διφυούς καὶ μιγάδος οἰκεῖον. 50 Έὰν μέντοι γε τὰ άμικτα καὶ σύγκλυδα εἰς ταὐτὸν ἄγης, γώριζε καὶ διάκρινε της καθαράς καὶ ἀμιάντου φύσεως της ἀναφερούσης τὰ ἄμωμα τῷ θεῷ, αῦτη δέ ἐστι τὸ θυσιαστήριον τούτου γὰρ ἀλλότριον τὸ λέγειν ἔργον τι είναι ψυγῆς, ἐπὶ θεὸν πάντων λαμβανόντων τὴν ἀναφοράν, καὶ τὸ τὰ dit-il, l'homme qu'il avait façonné. » Dieu qui est bon et qui exerce notre race à la vertu comme à son œuvre propre, place notre intelligence dans la vertu, évidemment pour que, comme un bon laboureur, elle ne donne à rien autre qu'à elle son occupation et ses soins. XV [48] On peut demander pourquoi, alors qu'il est pieux d'imiter les œuvres de Dieu, il m'est défendu de planter un bois auprès de l'autel du sacrifice, tandis que Dieu plante le paradis. Il dit en effet : « Tu ne planteras pas pour toi de bois, et, quelque arbre que ce soit, tu ne l'auras pas pour toi, auprès de l'autel de sacrifice du Seigneur ton Dieu » (Deutér. 16.21. Que faut-il dire? C'est à Dieu qu'il convient de planter et d'édifier dans l'âme les vertus. [49] L'intelligence égoïste et athée pense être égale à Dieu. et se trouve à l'état passif, en croyant agir. Quand Dieu sème et plante l'honnêteté dans l'âme, l'intelligence qui dit : « Je plante », commet une impiété. Tu ne planteras donc pas, lorsque Dieu plante. Mais si toi aussi tu déposes dans l'âme des semences de plantes, ô pensée. ne plante que des arbres à fruits, et non un bois: car dans un bois, il v a à la fois des arbres incultes et cultivés: mais planter dans l'àme le vice qui est stérile en même temps que la vertu cultivée et féconde est le propre de la lèpre qui est de nature double et mélangée. 50 Et si tu mets ensemble les choses sans mélange et celles qui sont mélangées, sépare-les et distingueles de la nature pure et sans tache qui offre à Dieu les offrandes irréprochables, c'est-à-dire de l'autel de sacrifice : il lui est étranger de dire que quelque chose est l'œuvre de l'âme, parce que tout se rapporte

άκας πα τοίς κας ποτόκοις άναμιγνύναι μωμός γας τουτό γε, τα δὲ ἄμωμα τῷ θεῷ προσάγεται. [51 Έαν ουν τι τούτων παραδής, ω ψυγή, σαυτήν βλάθεις, ού θεόν διά τουτό φησιν. « ου φυτεύσεις σεχυτώ » θεώ γχε ουδείς έργάζεται, καὶ μάλιστα τὰ φαρλα καὶ ἐπιφέρει πάλιν. « οὐ ποιήσεις σεαυτώ ». Λέγει δε καὶ ἐν ἐτέροις « οὐ ποιήσετε μετ' έμου θεούς άργυρους, καὶ θεούς γρυσούς ού ποιήσετε ύμιν έαυτοῖς » (Exod. 20,23) ό γὰς ή ποιότητα οιόμενος έχειν τον θεόν ή μή ένα είναι ή μή αγένητον καὶ ἄφθαρτον ἡ μὴ ἄτρεπτον έαυτὸν ἀδικεῖ, οὐ θεόν « έαυτοις » γάρ φησιν « οὐ ποιήσετε ». δει γαρ ήγεισθαι καί άποιον αύτον καί ένα καί άφθαρτον καί άτρεπτον: ό δὲ μή ούτως διανοούμενος έαυτού την ψυγην ψευδούς κα! άθέου δόξης άναπίμπλησιν. 52 Ούγ όρᾶς ότι, καν εἰσαγάγη ήμᾶς εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ εἰσαγθέντες φυτεύσωμεν ἄχαρπον μέν οὐδέν « πᾶν δε ξύλον βρώσιμον ». κελεύει « περικαθαρίσαι την άκαθαρσίαν αύτοῦ » (Lev. 10,23); τούτο δ' έστὶ τὸ δοχεῖν φυτεύειν' ἀποτεμεῖν οϊησιν γὰρ ἐπαγγέλλεται, οἴησις δὲ ἀκάθαρτον φύσει. ΧVI [53] "Ον δὲ ἔπλασεν ἄνθρωπον τιθέναι φησίν ἐν τῷ παραδείσω, νυνὶ μόνον τίς οὖν ἐστιν, ἐφ' οὖ ὕστερόν φησιν ότι « έλαθε χύριος ό θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἐποίησε καὶ

<sup>1)</sup> καθαρίσαι τὴν ἀκροδυστίαν mss. UFI et Nestle (*Philologus*, 1900, p. 257): nous maintenens la leçon de Cohn cf. *ibid.*, p. 524).

<sup>(2)</sup> Le thème de l'o'nois dont dépendent tous les fragments précédents revient fréquemment chez Philon; cf. notamment

à Dieu, et de mêler les plantes sans fruits aux plantes à fruits : car c'est un motif de blâme, et elle présente à Dieu des choses irréprochables. [51] Et si tu transgresses une de ces lois, c'est à toi, ô âme, que tu nuiras. non à Dieu; aussi dit-il : « tu ne planteras pas pour toi »; car on ne fait rien à Dieu. et surtout le mal: et il ajoute : « tu ne feras pas pour toi ». Il dit encore ailleurs : « vous ne ferez pas en même temps que moi, des dieux d'argent, et vous ne ferez pas pour vousmême des dieux d'or » (E.x. 20,23). Celui qui croit que Dieu a une qualité, ou n'est pas un, ou n'est pas inengendré et incorruptible, ou n'est pas immuable, commet une injustice envers lui-même, non envers Dieu : « Vous ne ferez pas pour vous-même, » dit-il; car il faut penser qu'il est sans qualités, un, incorruptible. immuable; et celui qui ne pense pas ainsi s'emplit l'âme de mensonge et d'athéisme. [52] Ne vois-tu pas que, même quand il nous a introduits dans la vertu et qu'après cette introduction nous ne plantons plus d'arbre sans fruits, mais « tout arbre fruitier », il ordonne de « le purifier de son impureté » (1) (Lév. 19,23)? Cette impureté, c'est de croire que nous le plantons; il prescrit de retrancher l'orgueil, et l'orgueil est chose impure, par nature (2). XVI [53] Mais, dit-il, il met maintenant tout seul dans le paradis l'homme qu'il a façonné. Qui est donc celui dont il dit ensuite que « le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait fait, et le

De sacrificantibus, 2 (II, 252, Mangey), et De praem. et poen., 8 (416, Mangey). Les rares philosophes grecs qui emploient le mot le prennent au sens intellectuel : se vanter de savoir (Zénon de Cittium ap. Diog. La., 7,23).

έθετο αύτον έν τῶ παραδείσω, έργάζεσθαι αύτον και φυλάσσειν » (Gen. 2,15); μήποτ' οδν έτειος έστιν άνθιωπος ούτος, ό κατά την είκονα και την ιδέαν γεγονώς, ώστε δίο άνθρώπους είς τὸν παράδεισον εἰσάγεσθαι, τὸν μέν πεπλασμένον, τὸν δὲ κατ' εἰκόνα. [54] 'Ο μὲν οῦν κατὰ τὴν ίδέαν γεγονώς οὐ | μόνον ἐν ταῖς φυτουργίαις τῶν ἀρετών έζετάζεται, άλλα καὶ ἐργάτης ἐστὶν αὐτῶν καὶ ৩5λαζ, τοῦτο δ' ἐστὶ μνήμων ών ήχουσε καὶ ήσκησεν, ό δὲ πλαστός ούτε ἐργάζεται τὰς ἀρετὰς ούτε φυλάττει, ἀλλὰ μόνον είσάγεται είς τὰ δόγματα ἀφθονία θεοῦ, μέλλων αὐτίκα ουγάς άρετης έσεσθαι. [55] Διά τοῦτο δν μέν μόνον τίθησιν έν τῷ παραθείσω, πλαστὸν καλεῖ, δν δὲ καὶ ἐργάτην καὶ ούλακα ἀποδείκνυσιν, οὐ πλαστόν, ἀλλὰ « ὅν ἐποίκσε ». Καὶ τούτον μέν λαμβάνει. ἐκείνον δὲ ἐκδάλλει. Όν δὲ λαμβάνει, τοιῶν ἀξιοῖ, έξ ὧν συνέστηκὲν ή εὐουτα, εὐθιζίας, ἐπιμονῆς, μνήμης, ή μεν οὖν εὐθιζία θέσις ἐστὶν ἐν τῷ παραδείσω, ἡ δὲ ἐπιμονὴ ποᾶξις τῶν καλῶν Γτὸ ἐογάζεσθαι τὰ καλά], ή δὲ μνήμη φυλακή καὶ διατήρησις των άγίων δογμάτων. 'Ο δε πλαστός νούς ούτε μνημονεύει τὰ καλὰ ούτε ἐργάζεται, μόνον δὲ εὔθικτός ἐστιπαρό καὶ τεθείς έν τῷ παραδείσω μικρόν ὕστερον ἀποδιδράσκει καὶ έχδάλλεται.

XVII [56] « Καὶ έζανέτειλεν ο θεὸς εκ τῆς γῆς πᾶν

<sup>(1)</sup> Cette idée de l'εθφυΐα se retrouve à peu près chez Xénophon qui la définit : ταχὸ μανθάνειν, μνημονεύειν, ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων: il se place au point de vue intellectuel cf. Philon.

mit dans le paradis, pour le cultiver et le garder »? (Gen. 2,15). C'est bien un autre homme, l'homme né à l'image et à la ressemblance; de sorte que deux hommes sont introduits dans le paradis, l'homme façonné, et l'homme à l'image de Dieu. [54] L'homme à l'image de Dieu ne se trouve pas seulement dans les jardins des vertus; il en est aussi l'ouvrier et le gardien, ce qui veut dire : il a la mémoire de ce qu'il a entendu et pratiqué, tandis que l'homme façonné ne pratique pas les vertus et ne les garde pas; il est seu lement introduit dans leurs dogmes par la libéralité de Dieu, mais il doit bientôt être exilé de la vertu. [55] Aussi celui qu'il place seulement dans le Paradis, il l'appelle homme façonné; mais celui qui en est, suivant son indication, laboureur et gardien, n'est pas l'homme façonné, mais l'homme « qu'il a fait ». Il recoit celui-ci, mais il chasse l'autre. Et celui-ci qu'il reçoit, il le juge digne des trois qualités dont se compose l'heureuse nature, l'adresse, la persévérance et la mémoire : l'adresse, c'est sa situation dans le paradis; la persévérance, c'est la pratique de l'honnêteté; la mémoire, c'est la garde et la conservation des dogmes sacrés (1). Mais l'intelligence façonnée n'a ni le souvenir ni la pratique de l'honnêteté; elle a seulement l'adresse: mais aussi, placée dans le Paradis, elle s'enfuit et elle est chassée peu après.

XVII [56] « Et Dieu fit lever de la terre tout arbre

De Abrah., 26), et dépend, d'après Röck, Der unverfülschte Sokrat, p. 288 sq., d'Antisthènes; le trait serait donc d'origine cynique. ξύλον ώραῖον εἰς ὄρασιν καὶ καλόν εἰς βρώσιν, και το ξύλον της ζωης έν μέσω τῷ παραδείσω, και τὸ ξύλον τος είδέναι γνωστόν καλού και πονηρού » (Gen, 2,9). "Α ουτεύει έν τη ψυχή δένδρα άρετης, νον ύπογράφει έστι δε ταύτα αι τε κατά μέρος άρεται και αι κατ' αυτάς ένέργειαι καί τὰ κατορθώματα καὶ τὰ λεγόμενα παρά τοῖς φιλοσοφούσι καθήκοντα, ταύτά έστι τοῦ παραδείσου τὰ συτά. 57 Χαρακτηρίζει μέντοι γε αυτά ταύτα δηλών ότι το άγαθον καὶ όφθηναι κάλλιστον έστι καὶ ἀπολαυσθήναι. ένιαι γάρ των τεγνών θεωρητικαί μέν είσιν, ού πρακτικαί δέ, γεωμετρία άστρονομία, ένιαι δὲ πρακτικαὶ μέν, οὐ θεωρητικαί δέ, τεκτονική γαλκευτική καί όσαι βάναυσοι λέγονται ή δε άρετη καί θεωρητική έστι καί πρακτική. καὶ γὰρ θεωρίαν ἔγει, ὁπότε καὶ ἡ ἐπ' αὐτὴν όδὸς φιλοσοφία διά των τριών αύτης μερών, του λογικού. του ήθικού, του φυσικού, καὶ πράξεις όλου γὰρ του βίου έστὶ τέγνη ή άρετή, ἐν ῷ καὶ αἱ σύμπασαι πράξεις. [58] Αλλά καίτοι θεωρίαν έγουσα καὶ πρᾶξιν. πάλιν ἐν έκατέρω ύπερδάλλει κατά τὸ κρεῖττον καὶ γὰρ ή θεωρία τῆς άρετης παγκάλη και ή πραζίς και ή γρησις περιμάγητος. Διὸ καί φησιν ότι καὶ « εἰς ὅρασίν ἐστιν ὡραῖον », ὅπερ ήν του θεωρητικού σύμδολον, καὶ « καλὸν εἰς βρώσιν », όπερ έστὶ τοῦ γρηστικοῦ καὶ πρακτικοῦ σημεῖον. ΧΥΙΙΙ [59] Το δε ξύλον της ζωής έστιν ή γε νικωτάτη άρετή, ήν

<sup>(1</sup> φιλόσοφοι = les Stoïciens (Stoïc. Vet. fragm. d'Arnim. III, 134).
(2) Gette théorie stoïcienne (Arnim, Fragmenta, III, 48, 30)

beau à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du paradis, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal » Gen. 2,9). Il décrit maintenant les arbres de vertu qu'il plante dans l'âme : ce sont les vertus particulières, les actes conformes à ces vertus, les actions droites, et ce que les philosophes (1) appellent les fonctions : telles sont les plantes du Paradis. [57] Il les caractérise en montrant que le bien est le plus bel objet à le voir comme à en jouir : il y a des arts qui sont théoriques, mais non pratiques, la géométrie, l'astronomie; d'autres sont pratiques sans être théoriques, l'architecture, l'art du forgeron et tous ceux qu'on appelle serviles. La vertu est à la fois théorique et pratique : elle comporte de la théorie, puisque la route qui y mène est la philosophie avec ses trois parties, logique, morale et physique; et de la pratique : car la vertu est l'art de la vie tout entière qui comprend toutes les actions. [58] Mais bien que comportant théorie et pratique, en chacun de ces deux points elle est encore supérieure en excellence : la théorie de la vertu est très belle, sa pratique et son usage très désirable. Aussi dit-il qu'elle est « belle à voir », ce qui est le symbole de la théorie, et « bonne à manger », ce qui est le signe de l'usage et de la pratique (2). XVIII [59] L'arbre de vie est la vertu générique qu'on appelle quelquefois bonté, d'où se constituent les vertus partielles. C'est pourquoi il est situé

se retrouve dans les fragments néo-pythagoriciens et Archytas (Stobée, *Floril.*, I. fr. 77). Cf. chez les Stoïciens Sén., *Ep.* 95, 56, « virtus ad totam pertinet vitam »; 94, 45.

τινες άγαθύτητα καλούσιν, άφ' ής αί κατά μέρος άρεταί συνιστανται. Τούτου γάριν και μέσον ίδρυται του παραδείσου, την συνεκτικωτάτην χώραν έχον, ένα όπο των έκατέρωθεν βασιλέως | τρόπον δορυφορήται. Οι δε λέ-γουσι την καρδίαν ζύλον είρησθαι ζωής, επειδή αἰτία τε του ζην έστι και την μέσην του σώματος χώραν έλαχεν, ώς αν κατ' αὐτοὺς ήγεμονικόν ὑπάρχουσα. 'Αλλ' οὖτοι μέν ιατρικήν δόξαν έκτιθέμενοι μάλλον ή φυσικήν μή λανθανέτωσαν, ήμετς δέ, ώς και πρότερον έλέγθη, την γενιχωτάτην άρετην ξύλον είρησθαι ζωής λέγομεν. 60 Τούτο μεν ούν ρητώς φησιν ότι έστιν έν μέσω το δε έτερον ξύλον, τὸ τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ δεδήλωκεν ούτε εί έντος ούτε εί έκτος έστι του παραδείσου, άλλ' εἰπων ούτως « καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστόν καλού και πονηρού » εύθυς ήσύγασεν ου δηλώσας όπου τετύχηχεν όν. ένα μή ό φυσιολογίας άμύητος τον όντα τῆς έπιστήμης θαυμάζη. Τί οδν χρή λέγειν; ότι το ξύλον τοῦτο καὶ ἐν τῷ παραδείσω ἐστὶ καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ, οὐσίχ μέν έν αὐτὸ, δυνάμει δέ έκτός. 61 Πῶς; τὸ ἡγεμονικὸν ήμῶν πανδεγές ἐστικαὶ ἔσικε κηρῷ πάντας τύπους καλούς τε και αισχρούς δεχομένω παρό και ό πτερνιστής Ίακώς ομολογεῖ φάσκων « Ἐπ' ἐμὲ ἐγένετο πάντα ταῦτα » . Gen. 42,36). ἐπὶ γὰρ μίαν οὖσαν τὴν ψυχὴν αὶ ἀμύθητοι τυπώσεις απάντων των έν τῷ παντὶ ἀναφέρονται. όταν μεν οὖν δέξηται τὸν τῆς τελείας ἀρετῆς χαρακτῆρα, γέγονε τὸ τῆς ζωῆς ξύλον, ὅταν δὲ τὸν τῆς κακίας, γέγονε τὸ τοῦ εἰδένα: γνωστόν καλοῦ καὶ πονηροῦ. ἡ δὲ κακία πεφυγάδευται θείου χορού το δεδεγμένον οἶν

<sup>(1)</sup> Cette tendance à écarter les interprétations physiques pour les spirituelles est fréquente chez Philon (De Cherub. 21-

au milieu du paradis; il est à la place la plus centrale, afin d'être escorté de chaque côté, comme un roi. D'autres disent que c'est le cœur qui a été appelé arbre de vie; il est la cause de la vie et il a dans le corps la position centrale, parce qu'il est, suivant eux, la partie principale. Qu'ils voient bien qu'ils exposent une opinion médicale plutôt que physique : pour nous, comme il vient d'ètre dit, nous disons que c'est la vertu générique qui a été appelée arbre de vie (1). 60] Il dit expressément que cet arbre est au milieu du paradis; quant à l'autre, celui de la connaissance du bien et du mal, il n'a pas indiqué s'il est en dedans ou en dehors du paradis : après avoir dit : « et l'arbre de la connaissance du bien et du mal », il s'est tu, sans avoir indiqué où il se trouvait, pour que celui qui n'est pas initié à la physique admire la science de l'Ètre. Que faut-il donc dire? Que cet arbre est à la fois dans le paradis et en dehors, dedans par sa substance, et dehors en puissance. [61] De quelle façon? La partie hégémonique en nous est un réceptacle : elle ressemble à de la cire qui reçoit toutes les empreintes, belles et laides; ce que reconnaît Jacob, celui qui supplante, en disant : « Toutes ces choses sont venues à moi » (Gen. 42,36). A l'âme qui est une, se rapportent les empreintes innombrables de toutes les choses de l'univers : lorsqu'elle reçoit l'empreinte de la vertu parfaite, est né l'arbre de vie; lorsqu'elle reçoit celle du vice, est né l'arbre de la connaissance du bien et du

<sup>27;</sup> Qu. in Exod., II, 56; Quis rer. divin. heres., 280-283; cf. les Idées philos. de Philon, p. 57).

αὐτὴν ἡγεμονικὸν ἐν τῷ παραδείσῷ ἐστὶ κατα την οὐσιαν, ἐν αὐτῷ γάρ ἐστι καὶ ὁ τῆς ἀρετῆς χαρακτήρ οἰκεῖος ὧν τῷ παραδείσῷ, δυνάμει δὲ πάλιν οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ, ὅτι ὁ τύπος ὁ κακίας ἀλλότριός ἐστι θείων ἀνατολῶν. Ὁ δὲ λέγω, καὶ οὕτως ἄν τις καταμάθοι. [62] Νον ἐν τῷ σῷματί μου τὸ ἡγεμονικόν ἐστι κατὰ τὴν οὐσίαν, δυνάμει δὲ ἐν Ἰταλία ἢ Σικελία, ὁπότε περὶ τῶν χωρῶν τούτων ἐπιλογίζεται, καὶ ἐν οὐρανῷ, ὁπότε περὶ οὐρανοῦ σκοπεῖ παρὸ καὶ πολλάκις ἐν βεδήλοις ὄντες χωρίοις τινὲς κατὰ τὴν οὐσίαν ἐν ἱερωτάτοις ὑπάρχουσι φαντασιούμενοι τὰ ἀρετῆς, καὶ ἔμπαλιν ἐν τοῖς ἀδύτοις ὑπάρχοντες ἄλλοι τὴν διάνοιάν εἰσι βέδηλοι, τῷ τροπὰς πρὸς τὸ χεῖρον καὶ τύπους αὐτὴν λαμδάνειν φαύλους. ὥστε οὐτε ἐν τῷ παραδείσῷ ἡ κακία ἐστὶν οὕτε οὐχί ἐστι. δύναται μὲν γὰρ εἶναι κατ' οὐσίαν. δυνάμει δὲ οὐ δύναται.

ΧΙΧ [63] « Ποταμός δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον ἐκεῖθεν αφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. "Ονομα | τῷ ἐνὲ Φεισών οὖτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν την γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὖ ἐστι τὸ χρυσίον τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. Καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρω Γκών οὖτος κυκλοῖ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. Καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις οὐτος ὁ πορευόμενος κατέναντι ἀσσυρίων.

(2' Comp. De Sacrif. Ab. et C., 137 et Quaest. in Gen., I. 39,

<sup>(1)</sup> Comp. Stobée, Ecl., II. 64. 18 (Arn., Fragm., III. 75, 31 : d'après les Stoïciens les vertus τὰς αὐτὰς τῷ ἡγεμονικῷ μέρει τῆς ψυγῆς καθ' ὑπόστασιν; et p. 75, 10).

mal. Mais le vice est exilé du chœur divin. L'âme qui l'a reçue est donc dans le paradis par sa substance. mais en puissance. elle n'y est pas, parce que l'empreinte du vice est étrangère aux divins levants 1. [62] On pourrait comprendre ce que je dis, de la façon suivante : au moment présent mon àme est dans mon corps par sa substance; mais en puissance elle est en Italie ou en Sicile, lorsqu'elle pense à ces contrées, et dans le ciel, lorsqu'elle réfléchit sur le ciel (2). Ainsi souvent, il y en a qui étant substantiellement dans des endroits profanes, se trouvent dans les lieux les plus sacrés en se représentant ce qui touche à la vertu; et d'autres inversement se trouvant dans les sanctuaires, sont profanes en pensée, parce que leur pensée se tourne vers le mal et reçoit des empreintes mauvaises. Donc le vice à la fois est dans le paradis, et n'y est pas; par la substance il peut y être, par la puissance il ne le peut pas.

XIX [63] « Un fleuve sort de l'Éden pour arroser le Paradis; de là il se divise en quatre embranchements. Le nom de l'un est Phison; il entoure toute la terre d'Evilat, là où il y a de l'or : l'or de cette terre est beau; et il y a là aussi le charbon et la pierre verte. Et le nom du second fleuve est Géon : il entoure toute la terre d'Éthiopie. Le troisième fleuve est le Tigre; il va en face de l'Assyrie. Le quatrième fleuve

p. 27, sur la perception des contraires par l'ame; c'est la théorie stoïcienne de l'unité du rationnel et de l'irrationnel; cf. Plut. De Commun. not., ch. xlv, et Sextus. Adv. math., VII, 359 (Arnim, Frag., II, 230, 1 et 20).

Ό δε ποταμός ό τέταρτος Εθφράτης » Gen. 2.10-14. Διά τούτων βούλεται τάς κατά μέρος άρετας υπογράφουν είσι δέ τὸν ἀριθμόν τέτταρες, φρόνησις σωφροσύνη άνδρεία δικαιοσύνη. Ο μέν δή μέγιστος ποταμός, οὐ αί τέτταρες ἀπόρροιαι γεγόνασιν, ή γενική έστιν ἀρετή, ήν άγαθότητα ώνομάσαμεν, αί δε τέτταρες ἀπόρροιαι αί ίσάοιθμοι άρεταί. [64] Λαμβάνει μέν οῦν τὰς ἀργὰς ή γενική άρετη άπο της 'Εδέμ, της του θεού σοφίας, η γαιρει και γάνυται καὶ τρυρά ἐπὶ μόνω τῷ πατρὶ αὐτῆς ἀγαλλομένη καὶ σεμνυνομένη θεώ, αί δε έν εἴδει τέτταρες άπο της γενικής, ήτις ποταμού δίκην ἄρδει τα κατορθώματα έκκοταις πολλώ δεύματι καλών πράξεων. 65 Ίδωμεν δέ καὶ τὰς λέξεις. « Ποταμός δέ » φησίν « ἐκπορεύεται ἐξ Έδευ ποτίζειν τον παράδεισον. » Ποταμός ή γενική έστιν άρετή, ή άγαθότης αύτη έκπορεύεται έκ της Έδεμ, της του θεού σοφίας ή δε έστιν ο θεού λόγος. κατά γάο τούτον πεποίηται ή γενική άρετή. Τον παράδεισον δε ποτίζει ή γενική άρετή, τουτέστι τας κατά μέρος άρετας ἄρδει. « Άργας » δε ου τας τοπικάς λαμδάνει, άλλὰ τὰς ήγεμονικάς έκάστη γὰρ τῶν ἀρετῶν ήγεμονίς καὶ βασιλὶς ὡς ἀληθῶς ἐστι. Τὸ δὲ « ἀφορίζεται » ἴσον έστι τῷ ὅροις πεπεράτωται ή μεν φρόνησις περί τὰ ποιητέα όρους αύτοῖς τιθεῖσα, ή δε άνδρεία τοὶς ύπομενετέρις, ή δε σωφροσύνη τοξε αξρετέρις, ή δε δικαιοσύνη

<sup>(1)</sup> Cette théorie de l'origine des vertus qui envisage successivement trois termes : 1º Sagesse de Dieu = Raison: 2º Vertu générique = Bonté = Sagesse terrestre; 3º vertupartielles, assimile la théorie stoïcienne d'après laquelle les vertus sont toutes issues de la sagesse (c'était la théorie de

est l'Euphrate » (Gen. 2,10-14). Par ces fleuves il veut indiquer les vertus particulières : elles sont au nombre de quatre : prudence, tempérance, courage et justice. Le grand fleuve, d'où dérivent les quatre rivières, est la vertu générique, que nous avons nommée bonté; les quatre rivières sont les vertus qui sont en nombre égal. [64] La vertu générique prend son principe dans l'Eden, la Sagesse de Dieu, qui est dans la joie, la félicité et les délices, se glorifiant et se vantant uniquement de son père qui est Dieu; les vertus spécifiques viennent de la vertu générique, qui, comme un fleuve, arrose en chacune la conduite droite par le flot des actions honnêtes. [65] Mais voyons le texte. « Un fleuve, dit-il, sort de l'Éden pour arroser le Paradis. » Ce fleuve est la vertu générique, la bonté; il sort de l'Éden, la Sagesse de Dieu; celle-ci est la raison de Dieu: car c'est en cette raison qu'a été faite la vertu générique. La vertu générique « arrose le Paradis », c'est-à-dire arrose les vertus particulières (1). Il prend « embranchements », non au sens local, mais au sens de principe : car chaque vertu est véritablement maîtresse et reine. « Il se divise » veut dire : il est limité par des déterminations; la prudence qui se rapporte aux actes à faire, met à ces actes des déterminations, le courage en met aux choses à supporter, la tempérance aux choses à choisir, la justice aux choses

Zénon de Cittium; Plut.. De Virt. mor. [Arnim, Fragm.., III, 59, 39], d'après qui les vertus sont des modifications de la prudence, à laquelle Philon donne la première place, § 66; pour l'idée de vertus « maîtresses et reines » il serait plus près de Chrysippe), à une théorie de nature platonicienne.

τοίς απονεμητεοις. XX 66 « "Ονομα τω ένὶ Φεισών" ούτος ὁ αυχλών πάσαν την γην Εύιλάτ, έκει ού έστι τὸ γρυσίου, τὸ δὲ γρυσίου τῆς γῆς ἐκείνης καλόν καὶ ἐκεῖ έστιν ό άνθοαξ καὶ ό λίθος ό πράσινος, η Τών τεττάρων άσετων εν είδος έστιν ή φρόνησις, ήν Φεισών ώνομασε παρά τὸ φείδεσθαι καὶ φυλάττειν την ψυγήν ἀπο άδικηυάτων. Χορεύει δε και κύκλω περίεισι την γην Ευιλάτ. รองรอ ชิธ์ ธิธระ. รหุง องินองที หละ พอลอเฉียง หละ เมื่อเอง หลτάστασιν περιέπει καθάπερ δὲ τῆς γυτῆς οὐσίας ή κρατίστη καὶ δοκιμωτάτη γρυσός έστιν, ούτως καὶ ύυγης ή δοχιμωτάτη άρετη φρύνησις γέγονε. 67 Το δε « ἐκεῖ οὖ ἐστι τὸ γρυσίον » οὐκ ἔστι τοπικόν τοιοῦτον, έκεῖ όπου έστὶ τὸ γρυσίον, άλλι έκεῖ κτημά έστιν ή γρυσαυγής και πεπυρωμένη και τιμία φρόνησις κτημα δε θεοῦ κάλλιστον ήδε άνωμολόγηται. Κατά δὲ τὸν τόπον τῆς φρονήσεως δύο εἰσὶ ποιοί, ὅ τε φρόνιμος καὶ ὁ φρονών, ούς άνθρακι καὶ λίθω πρασίνω παραδέδληκεν. ΧΧΙ 68 « Καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηών· οῦτος χυχλοῖ πάσαν την γην Αιθιοπίας. » Συμβολικώς έστιν ο ποταμός ούτος ή ανδρεία έρμηνευθέν γαρ το Γηών ὄνομά έστι στήθος ή κερατίζων έκκτερον δε άνδρείας μηνυτικόν. περί τε γάρ τὰ στήθη, έπου καὶ ή καρδία, διατρίθει καὶ πρός άμυναν εύτρεπισται επιστήμη γάρ έστιν ύπομενετέων καὶ οὐγ ὑπομενετέων καὶ οὐδετέρων. Περικυκλοῖ δὲ

<sup>(1)</sup> Comp. les Stoiciens ap. Stobée, Ecl., II, 59, 4: Arnim, Fragm., III, 63.

à attribuer [1]. XX [66] « Le nom de l'un est Phison; il entoure toute la terre d'Evilat, là où il y a de l'or; l'or de cette terre est beau; et il y a là aussi le charbon et la topaze. » Une des quatre espèces de vertus est la prudence, qu'il a nommée Phison; ce mot vient de s'abstenir (φείδεσθαι) et garder l'âme des injustices. Il danse comme une ronde autour de la terre d'Evilat, ce qui veut dire : il met tous ses soins à rester dans la bienveillance, la douceur et l'affabilité. Et comme dans la matière éparse l'or est ce qu'il y a de supérieur et de plus estimable, la prudence se trouve la plus estimable vertu de l'àme. [67] L'expression : « là où il y a de l'or », n'est pas prise en un sens local : à l'endroit où est l'or, mais : celui à qui appartient la prudence, qui a l'éclat de l'or, est éprouvée par le feu et de grand prix; et on a reconnu qu'elle était une très belle possession de Dieu. Mais, dans le lieu de la prudence, il y a deux qualités d'êtres : le prudent et celui qui agit avec prudence; il les a comparées au charbon et à la pierre verte. XXI [68] « Le nom du second fleuve est Géon; il entoure toute la terre d'Éthiopie. » Symboliquement ce fleuve est le courage : car les traductions du mot Géon sont : « poitrine » ou « frappant avec des cornes », et chacune indique le courage : car c'est dans la poitrine, où est le cœur, qu'il réside et se prépare à la défense; il est la science de ce qui est à supporter, à ne pas supporter et de ce qui n'est ni l'un ni l'autre (2). Mais il entoure et assiège l'Éthiopie, est

<sup>(2)</sup> C'est, dans la même phrase, la définition stoïcienne du courage (Arnim, Fragm., III, 64, 17) et la théorie platonicienne de son origine dans le cœur.

χαί περιχάθηται προσπολεμούσα την Λίθιοπιαν, ης έστιν έρμηνευθέν τούνομα ταπείνωσες ταπεινόν δε ή δειλία. ή δε ανδρεία ταπεινώσει και δειλία πολέμιον. 60 " Και ό ποταμός ό τρίτος Τίγρις, ούτος ό πορευόμενος κατέναντι Άσσυρίων. » Τρίτη έστιν άρετη σωφροσύνη, άντιστατούσα τῆ κατευθύνειν δοκούση την άνθρωπίνην άσθένειαν ήδονν: Άσσύριοι γάρ εὐθύνοντες Ελλάδι γλώττη καλουνται. Τίγριδι δε τῷ ἀτιθασωτάτο ζώφ τὰν ἐπιθυμίαν εἴκασε, περί ήν ή σωφροσύνη πραγματεύεται. ΧΧΠ 70 Άξιον μέντοι άπορησαι, διά τί δευτέρα μεν άνδρεία, τρίτη δε σωφροσύνη, πρώτη δε φρόνησις είρηται, και σύγ ετέραν των άρετων τάξιν δεδήλωκε. Νοητέον ούν ότι έστιν ήμων τριμερής ή ψυγή και έγει μέρος το μέν λογικόν, το δέ θυμικόν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν. Καὶ συμδέδηκε τοῦ μὲν λογικοῦ γωρίον είναι και ένδιαίτημα την κεφαλήν, του δε θυμικοῦ τὰ στέρνα, τοῦ δὲ ἐπιθυμητικοῦ τὸ ἦτρον, ἀρετην δὲ έκάστω τῶν μερῶν οἰκείαν προσηρμόσθαι, τῷ μέν λογικῷ φρόνησιν, λογισμοῦ γάρ ἐστιν ἐπιστήμην ἔγειν ων τε δεί ποιείν και ών μή, τῷ δὲ θυμικῷ ἀνδρείαν, τῷ δε επιθυμητικώ σωφροσύνην, | σωφροσύνη γαρ τας επιθυμίας ακούμεθα καὶ ἰώμεθα. [71] "Ωσπερ οὖν κεραλή μεν πρώτον τοῦ ζώου καὶ ἀνωτάτω μέρος ἐστί, δεύτερον δε στέρνα, τρίτον δε ήτρον, και πάλιν ψυγής πρώτον μεν το λογικόν, δεύτερον δε το θυμικόν, τρίτον δε το έπιθυμητικόν, ούτως καὶ τῶν ἀρετῶν πρώτη μέν ή περὶ τὸ πρώτον μέρος της ψυγης, δ δη λογικόν έστι, καὶ τοῦ σώματος διατρίδουσα κεφαλήν φρόνησις, δευτέρα δε άνδρεία, ότι περί το δεύτερον μέρος ψυχής μέν θυμόν, σώματος δε τα στέρνα φωλεύει, τρίτη δε σωφροσύνη, ότι

en guerre contre celle-ci, dont la traduction est bassesse; car la lâcheté est chose basse, et le courage est l'ennemi de la bassesse et de la lâcheté. [69] « Et le troisième fleuve est le Tigre; il va en face des Assyriens. » C'est la troisième vertu, la tempérance; elle se dresse en face du plaisir qui croit diriger la faiblesse humaine; Assyriens en grec se dit « ceux qui dirigent ». Et c'est au tigre, le plus sauvage des animaux, qu'il a comparé le désir, auquel s'applique la tempérance. XXII 70] Il est juste de se demander pourquoi le courage est le second. la tempérance la troisième, la prudence la première, et pourquoi il n'a pas indiqué un autre ordre dans les vertus. Il faut penser que notre âme a trois parties: l'une est celle de la raison, l'autre celle du cœur, l'autre celle du désir. Il s'est trouvé que la place et le séjour de la partie raisonnable est la tête. celle de la partie courageuse la poitrine, celle de la partie des désirs le ventre: et une vertu propre à chacune de ces parties y correspond : à la partie rationnelle la prudence, car c'est à la raison qu'appartient la science de ce qu'il faut faire et ne pas faire; à la partie courageuse le courage : à la partie des désirs la tempérance : la tempérance donne aux désirs remède et guérison. [71] Comme la tête est dans l'animal la première et la plus haute partie, que la deuxième est la poitrine, et la troisième le ventre, la première des vertus est aussi celle qui réside dans la première partie de l'âme, la partie raisonnable, et du corps, la tête : à savoir la prudence : la deuxième est le courage qui se cache dans la deuxième partie de l'âme, le cœur. et du corps, la poitrine : la troisième est la tempérance

περί το ήτρον, ο δή τρίτον έστι τοῦ σώματος, και περί τὸ ἐπιθυμητικόν, ὁ τρίτην εἴληγε γώραν ἐν ὑυγῆ, πραγματεύεται. ΧΧΙΙΙ 72 « Ὁ δὲ ποταμός » φησίν « ὁ τέταςτος Εύφράτης. » Καρποφορία καλείται ο Εύφράτης, ἔστι δε συμδολικώς άρετή τετάρτη, δικαιοσύνη, καρπουόρος τῷ ὄντι καὶ εύφραίνουσα τὴν διάνοιαν. Πότε ούν γίνεται; όταν τὰ τρία μέρη τῆς ψυγής συμφωνίαν ἔγη, συμφωνία δε αὐτοῖς έστιν ή του κρείττονος ήγεμονία, οἶον όταν τὰ δύο, το τε θυμικόν και το έπιθυμητικόν, ήνιογώνται καθάπες επποι ύπο του λογικού, τότε γίνεται δικαιοσύνη: δίκαιον γάρ το μέν κρεῖττον ἄργειν ἀεὶ καὶ πανταγοῦ, τό δε γείρον άργεσθαι κοείττον μεν δή το λογικόν, γείρον δὲ τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ θυμικόν. 73 "Όταν δὲ έμπαλιν άφηνιάση καὶ άναγαιτίση ὁ θυμός καὶ ἡ ἐπιθυμία καὶ τὸν ἡνίογον, λέγω δὲ τὸν λογισμόν, τῆ βία τῆς ὁρμης κατασύρη και ύποζεύξη, έκάτερον δε πάθος λάδηται τῶν ἡνιῶν, ἀδικία κρατεῖ ἀνάγκη γὰρ ἀπειρία καὶ κακία τοῦ) ἡνιόγου τὰ ὑπεζευγμένα κατὰ κρημνῶν φέρεσθαι καὶ βαράθρων, ώσπερ έμπειρία καὶ άρετη διασώζεσθαι. ΧΧΙΝ [74] "Ετ: καὶ ούτως ἴδωμεν τὸ προκείμενον. Φεισων έρμηνεύεται στόματος άλλοίωσις, Εύιλατ δε ωδίνουσά καὶ διὰ τούτων ή φρόνησις ἐμφαίνεται. Οἱ μὲν γάρ πολλοί φρόνιμον νομίζουσι τον εύρετην λόγων σοφίστικῶν καὶ δεινόν έρμηνεῦσαι τὸ νοηθέν, Μωυσής δε

<sup>(1)</sup> La théorie platonicienne, à laquelle revient tout ce passage, est exposée de façon très semblable dans les fragments

qui se rapporte au ventre. la troisième partie du corps, et à la faculté des désirs, qui a dans l'âme la troisième place. XXIII [72] « Le quatrième fleuve, dit-il, est l'Euphrate. » Euphrate se dit production de fruits : il est symboliquement la quatrième vertu, la justice, qui réellement est fructueuse et réjouit la pensée. Quand donc naît-elle? Lorsque les trois parties de l'âme sont d'accord. L'accord pour elles c'est la domination de la meilleure; par exemple, lorsque les deux facultés du cœur et du désir sont guidées comme des chevaux par la partie rationnelle, alors naît la justice : car il est juste que toujours et partout le supérieur commande, et l'inférieur soit commandé; mais la partie raisonnable est supérieure, celles du cœur et des désirs sont inférieures. [73] Lorsque au contraire le cœur et le désir regimbent et résistent, lorsque, par la force de leur élan, ils entraînent et subjuguent leur cocher. je veux dire la raison, alors l'injustice règne; par l'inexpérience et le vice du cocher, l'attelage est nécessairement jeté dans les précipices et les gouffres comme il est préservé par l'expérience et la vertu (1).

XXIV. [74] Revenons encore à notre objet. Phison se traduit « changement de la bouche », et Evilat, « qui est dans les douleurs d'enfantement »; par là est indiquée la prudence: on estime vulgairement prudent celui qui trouve des discours sophistiques et qui est habile à rendre sa pensée; mais Moïse sait bien qu'un tel homme est ami des discours et non pas prudent.

néo-pythagoriciens conservés par Stobée (Métope, Floril., I, 64; Théag., Floril., I, 67).

λογοσίλην μεν αυτόν οίδε, φρονιμον δε σύδαμως. Έν άλλοιώσει γλο του στόματος, τουτέστι του έσμηνευτικού λόγου, ή φούνησις θεωρείται όπες ην μή ένλόγω το φρονείν, άλλ' εν έργω θεωρείσθαι και σπουδαίαις πράξεσι. 75 Κύκλον δὲ περιτίθησε καὶ ώσανεὶ τεῖγος ή φρόνησες τζ Εύιλάτ τη ωδινούση άφροσύνη πρός πολιοραίαν αύτης καί καθαίσεσιν άφορσύνη δε αύριον δνομά έστιν ωδίνουσα, ότι ο άφρων νούς άνεφίκτων έρδον έκάστοτε έν ώδισίν έστιν, ότε γρημάτων έρχ, Γωδίνει, ότε δόξης, ότε ήδονης, ότε άλλου τινός. [76] Έν ωδίσι δε ων ουδέποτε τίκτει: ού γάο πέψυκε γόνιμον ούδεν πελεσφορείν ή που φαύλου ψυγή: ά δ' άν και δοκή προφέρειν, άμελωθρίδια εύρίσκεται καλ έκτρώματα, κατεσθίοντα το ήμισυ των σασκῶν αὐτῆς, ἴσα θανάτω Δυγικῶ. Παοὸ καὶ δεῖται ὁ ίεοὸς λόγος Άαρὼν τοῦ θεοφιλοῦς Μωυσέως ἐάσασθαι τὴν τροπήν της Μαριάμ, ίνα μη γένηται έν ωδίνι κακών ή δυγή, διό καί φησι· « μή γένηται ώς ἴσον θανάτω, ώς έκτρωμα έκπορευόμενον έκ μήτρας μητρός, και κατεσθίει τὸ ήμισυ τῶν σαρκῶν αὐτῆς » (Num. 12,12).

XXV [77] « Έκεῖ » οὖν φησιν « οῦ ἐστι τὸ χρυσιον » (Gen. 2,11). Οὐ λέγει ἐκεῖ εἶναι τὸ χρυσίον μόνον, ἀλλὰ « ἐκεῖ οὖ ἐστιν ». Ἡ γὰρ φρόνησις, ἢν εἴκασε χρυσίφ, ἀδόλω καὶ καθαρᾶ καὶ πεπυρωμένη καὶ δεδοκιμασμένη

<sup>1)</sup> Thème fréquent chez Philon : la critique des maîtres de rhétorique : cf. en particulier De Congress, erud. gr., 53. Cf.

C'est dans « le changement de la bouche », c'est-àdire de la parole qui interprète, que se trouve la prudence; c'est-à-dire que la prudence ne se trouve pas dans la parole, mais dans l'action et les pratiques vertueuses (1,. '75] La prudence entoure comme d'une muraille Evilat « celle qui est dans les douleurs de l'enfantement », c'est-à-dire l'imprudence, pour l'assiéger et la détruire : le nom propre de l'imprudence est celle qui enfante, parce que l'intelligence de l'insensé désirant ce qu'on ne peut atteindre est toujours dans les douleurs de l'enfantement, lorsqu'elle désire les richesses, la gloire, le plaisir ou quelque autre objet. [76] Étant dans les douleurs, elle n'enfante jamais : par nature l'âme du méchant ne met au jour rien de viable. Ce qu'elle croit produire, se trouve être des avortons, « qui dévorent la moitié de sa chair » et équivalent à la mort spirituelle. Aussi la Parole sacrée, Aaron, a besoin de Moïse l'aimé de Dieu pour guérir Mariam de sa transformation; il veut que l'âme n'en vienne pas à enfanter des maux dans la douleur; et c'est pourquoi il dit : « Afin qu'elle ne soit point comme la mort, et comme un avorton sorti du ventre de sa mère et qui dévore la moitié de sa chair » Nomb. , 12,12).

XXV [77] « Là, dit-il, où est l'or » (Gen. 2,11). Il ne veut pas dire seulement : là il y a de l'or, mais : làbas, celui à qui appartient l'or. La prudence, qu'il a comparée à un or véritable. pur, purifié par le feu,

dėja Sophocie, fr. 88 Dind. L'ame prudente κρείσσων σοριστοῦ παντός ἐστιν εὐρετίς).

καὶ τιμία φύσει, έκεὶ μέν έστιν έν τη τοῦ θεοῦ σοφία, έκει δε ούσα ούν έστι της σοφίας κτημα, άλλα ού και ή σοφία έστιν αύτή, τοῦ δημιουργοῦ και κτωμένου θεοῦ. [78 « Τὸ δε γρυσίον της γης εκείνης καλόν » (Gen. 2,12). Ούκουν έστιν έτερον γρυσίον ούγὶ καλόν; πάνυ γε διττον γάρ φρονήσεως γένος, το μέν καθόλου, το δε επί μέρους ή μεν οὖν ἐν ἐμοὶ φρόνησις ἐκ μέρους οὖσα οὐ καλή, φθαρέντος γάρ μου συμφθείρεται ή δε καθόλου φρόνησις ή οίκουσα την του θεού σοφίαν και τον οίκον αυτού καλή. ἄφθαςτος γάρ ἐν ἀφθάρτω οἴκω διαμένει. ΧΧΥΙ [79] « Καὶ έκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραζ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος » (ibid.), οἰ δύο ποιοί, ο τε φρόνιμος καὶ ὁ φρονών, ὁ μὲν συνιστάμενος κατά τὴν φοόνησιν, ὁ δὲ φρονών κατά τὸ φρονεῖν. σούτων γάρ ένεκα των ποιων έσπειρεν ο θεός (έν) τῷ γχγενεί φρόνησίν τε καὶ ἀρετήν τί γὰρ ὄφελος ἦν αὐτῆς. εί μή οί δεξόμενοι λογισμοί ύπηρχον καί τους τύπους αὐτῆς ἐναπομαζόμενοι; ὥστ' εἰκότως ἐκεῖ ἐστιν, ὅπου ἡ φρόνησις. δ τε φρόνιμος καὶ ο φρονών, οί δύο λίθο:. 80 Μήποτε δὲ ὁ Ἰούδας ἐστὶ καὶ ὁ Ἰσσάγαρ' ὁ γὰρ τῆς τοῦ θεού φρονήσεως άσκητής έξομολογείται εύγαριστικώς τῷ

<sup>(1)</sup> Cette distinction des vertus en soi ou divines et des vertus particulières (cf. encore de Confus. lingu., 81) revient à Platon, *Phèdre*, 247 d-e.

<sup>(2)</sup> Cette distinction des deux ποιοί se retrouve dans le Stoicisme pour des cas analogues : Sén., De ira. distinguant

éprouvé et de grand prix. est d'une part « là-bas » dans la sagesse de Dieu; mais, d'autre part. bien qu'elle soit là-bas, elle n'est pas une possession de la sagesse. mais de celui à qui appartient aussi la sagesse, Dieu qui l'a faite et qui la possède. [78] « L'or de cette terre est beau. » Y a-t-il donc un autre or qui ne soit pas beau? Certes; il y a deux espèces de prudence, l'universelle et la particulière; la prudence qui est en moi. étant particulière, n'est pas belle, car elle périt avec moi. La prudence universelle, celle qui habite la sagesse et la demeure de Dieu, est belle; incorruptible, elle séjourne dans une demeure incorruptible (1). XXVI [79] « Et là il y a le charbon et la pierre verte ». c'est-à-dire deux êtres de qualité distincte, celui qui est capable d'être prudent, et celui qui est prudent; le premier se rapporte à la vertu de la prudence, et le second à la prudence en acte. C'est pour eux que Dieu a semé dans l'être né de la terre, les germes de la prudence et de la vertu; quel besoin de la vertu en effet, s'il n'y avait eu des pensées pour la recevoir et en subir l'empreinte? Il est donc vrai que là où est la prudence, se trouvent l'être qui a la prudence, et celui qui est prudent, les deux « pierres » (2). [80] Ces deux êtres sont Juda et Issachar : car celui qui s'exerce à la prudence divine témoigne sa reconnaissance à celui qui a donné le bien à l'envi, et l'autre

iratus de iracundus, ebrius de ebrioso, timens de timidus. D'autre part Chrysippe pense κατὰ τὸ ποιὸν ἀρετὴν ἰδία ποιότητι συνίστασθαι (Arnim, Fragm., III, 60, 3). — Cf. encore Stobée, Ecl., II, 97 (Arnim, III, 22, 40) et Sén., Ep. 117, 1, distinguant sapientia et sapere.

το άγαθον άφθονως δωρησαμένω, ο δε και τά καλά καί σπουδαία έργάζεται του μέν ούν έξομολογουμένου ό Τουδας σύμδολον, έφ' ού και ϊσταται τικτουσα ό Λεία (Gen. 20,351. του δὲ ἐργαζουένου τὰ καλὰ ὁ Τσσάγας. « ὑπεθηκε γάρ τον ωμον είς το πονείν καὶ έγένετο άνης γεωςγός » (Gen. 30, 15). εφ' οδ φησι Μουσής σπαιέντος καὶ φυτευθέντος εν ψυγή « έστι μισθός » (Gen. 30,18. όπες την ούν απελής ό πόνος αλλά σπεφανούμενος ύπο θεου καὶ μισθοδοτούμενος. | 81 "Ότι δε τούτων ποιειται μνήμην, δι' έτέρων δηλοί, όταν έπὶ τοῦ ποδήρους οῆ· «καὶ συνυφανείς έν αυτώ λίθον πετράστιχου στίχος λίθων έσται. σάρδιον τοπάζιον σμάραγδος ο στίχος ο είς » — 'Ρουδήν Συμεών Λευί· — « καὶ ὁ στίγος » φησίν « ὁ δεύτερος ανθραζ καὶ σάπφειρος » (Exod. 28,17. 18) ό δε σάπφειρος πράσινός λίθος έστίν. Έγγεγλυπται δε τω μέν άνθρακι ό Ἰούδας, τέταςτος γάρ, τὸ δὲ σαπφείρο ό Ισσάχαρ. 82 Δια τι ούν ούχ ώσπες λίθον πράσινον είζηκεν, ούτως και λίθον ανθράκινον; ότι ό μεν Ιούδας ό έξομολογητικός τρόπος αυλός έστι καὶ ἀσώματος καὶ γαρ αύτὸ τοὔνομα τὸ τῆς ἐξομολογήσεως ἐμφαίνει τὴν ἐκτὸς έαυτου όμολογίαν. όταν γάς έκδη ο νους έαυτου και έαυτὸν ἀνενέγκη θεῷ. ὥσπερ ὁ γέλως Ίσαάκ, τηνικαύτα ομολογίαν την πρός τον όντα ποιείται: έως δε έαυτον ύποτιθεται ώς αἴτιόν τινος, μακράν άφέστηκε τοῦ παραγωρείν θεώ καὶ όμολογεῖν αὐτῷ. καὶ αὐτὸ γὰς τοῦτο τὸ ἐζομολογεῖσθαι νοητέον ὅτι ἔργον ἐστὶν οὐχὶ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τοῦ φαίνοντος αὐτῆ θεοῦ τὸ εὐχάριστον. Αυλος μεν δη ὁ εξομολογούμενος Ιούδας. [83] Το δε έκ πόνου προεληλυθότι Ισσάγας δεῖ καὶ ὅλης σωματικῆς ἐπεὶ πῶς ἀναγνώσεται

pratique l'honnèteté et la vertu. Et Juda est le symbole de « celui qui rend grâce »; à partir de lui Lia cesse d'avoir des enfants » (Gen. 29,35); et Issachar le symbole de celui qui pratique l'honnêteté; car « il baissa son épaule pour travailler et il devint un laboureur » (Gen, 49,15); c'est lui dont Moïse dit, lorsque le germe en a été semé dans l'àme : « c'est un salaire » 'Gen. 30,18), ce qui veut dire : le travail n'est pas sans fin, mais il est couronné et récompensé par Dieu. [81] Que c'est bien eux dont il fait mention, d'autres passages le montrent, lorsqu'il dit à propos du long vètement : « Et tu mettras dans le tissu des pierres sur quatre rangs : à un rang seront une cornaline, une topaze, une émeraude : cela fait un rang (Ruben, Siméon, Lévi ; et le deuxième rang sera d'une escarboucle, et d'un saphir » (Ex. 28,17, 18). Le saphir c'est la pierre verte. Sur l'escarboucle est gravé le nom de Juda, qui est le quatrième, sur le saphir le nom d'Issachar. [82] Pourquoi donc, comme il a dit une pierre verte, ne dit-il pas une pierre d'escarboucle : c'est que Juda, la disposition d'ame reconnaissante, est sans matière et sans corps; et le nom même de reconnaissance indique « l'adhésion hors de soi-même » : car lorsque l'intelligence sort d'elle-mème, et s'offre à Dieu, comme le rire, Isaac, elle donne son adhésion à l'ètre; mais, tant qu'elle se croit la cause de quelque chose, elle est bien éloignée de s'en remettre et d'adhérer à Dieu; et le fait même de rendre grâce doit être considéré non comme un acte de l'àme, mais de Dieu qui fait paraître en elle la reconnaissance. [83] Donc Juda, celui qui rend grâce, est sans matière. Mais à Issachar qui a

πτικών λόγων χωρίς ἀκοῆς: πώς δε ακούσεται τών προτρεπτικών λόγων χωρίς ἀκοῆς: πώς δε σιτίων και ποτών εφίξεται δίγα γαστρός και τῆς πεοί αὐτην τερατουργίας; δια τουτο λίθω ἀπεικάσθη. 84 Καὶ τὰ χρώματα μέντοι διάρορα: τῷ μὲν γὰρ ἐξομολογητικῷ οἰκεια χροιὰ ἡ του ἄνθρακος. πεπύρωται γὰρ ἐν εὐχαριστία θεού και μοθύει τὴν νήφουσαν μέθην, τῷ δὲ ἔτι πονούντι ἡ του πρασίνου λίθου, ώχροὶ γὰρ οἱ ἐν ἀσκήσει διά τε τον τρύγοντα πόνον καὶ διὰ δέος τοῦ μὴ τυχεῖν ἄν ἴσως τοῦ κατὶ εὐχην τέλους.

ΤΧΝΙΙ 85 "Υξιον δε διαπορήσαι, διὰ τί οι αιν δύο ποταμοί ό Φεισών καὶ ό Γνών κυκλούσι χώρας ό μεν τεν Εύιλάτ, ό δε την Αιθιοπίαν, τῶν δε λοιπῶν οὐδέτερος, ἀλλ' ὁ μὲν Τίγρες κατέναντι Ἰσσυρίων λέγιται είναι ὁ δε Εύρράτης οὐδενός καίτρι γε πρός τὸ ἀλνθες ὁ Εὐρράτης καὶ περιορεί τινας χώρας καὶ ἀντικρύς ἔχει πολλάς "Νλ' οὐκ ἔστι περὶ τοῦ ποταμοῦ ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ ἤθους ἔπανορθώσεως. [86] Λεκτέρν οὖν ὅτι ἡ μὲν ρρόνησις και ἡ ἀνδρεία δύνανται κύκλον καὶ τεῖχος βαλέσθαι κατὰ τῶν ἐναντίων κακιῶν, ἀφροσύνης τε καὶ δειλίας, καὶ ἐλείν κὐτάς, ἀσθενεῖς γὰρ καὶ εὐάλωτοι ἀμφότεραι, και γὰρ ὁ ἄρρων εὔληπτος τῷ φρονίμω καὶ ὁ δειλὸς ὑποπέπτωκε τῷ ἀνδρείω' ἡ δὲ σωρροσύνη ἀδυνατεῖ κυκλώσασθαι | τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἡδογην' χαλεπαὶ γὰρ ἀντιπαλοι καὶ δυσκα-

<sup>1</sup> Promière indication du thème que nous rencontrerons developpe plus loin : l'opposition de l'être menant une vie entlêre-

progressé par son effort, il faut une matière corporelle. Comment en effet l'ascète lira-t-il sans yeux? Comment entendra-t-il, sans l'ouïe, les discours persuasifs? Comment parviendra-t-il à manger, à boire sans le ventre et ses jongleries. C'est pourquoi il a été comparé à une pierre. [84] Les couleurs aussi sont différentes : celui qui rend grâce a la couleur de l'escarboucle, car il s'échauffe dans les actions de grâces à Dieu et il est ivre d'une sobre ivresse; celui qui fait encore effort a la couleur de la pierre verte, car les ascètes sont pâles par l'effort qui les épuise et la crainte de ne pas trouver peut-être une fin conforme à leurs vœux (1).

XXVII [85] Une difficulté qui mérite d'être posée, est celle-ci : pourquoi deux des fleuves entourent-ils une contrée, l'une Evilat, l'autre l'Éthiopie, et pas les deux autres? Le Tigre, est-il dit, est en face des Assyriens; de l'Euphrate il n'est rien dit, bien qu'en réalité l'Euphrate coule autour de quelques pays et soit en face d'un grand nombre. Mais il est question non du fleuve, mais du redressement des mœurs. [86] Il faut dire que la prudence et le courage peuvent s'enceindre de murailles contre les vices contraires, l'imprudence et la làcheté, et en triompher; elles sont toutes deux faibles et faciles à saisir: le prudent s'empare sans peine de l'insensé, et le làche tombe au pouvoir du brave. Mais la tempérance ne peut environner le désir et le plaisir; ce sont de rudes adversaires difficiles à

ment spirituelle, et de l'ascète qui mène encore la vie corporelle. θαίρετοι. Οὐα ὁρᾶς ὅτι καὶ οἱ ἐγκρατέστατοι ἀνάγας τοῦ θνητοῦ παραγίνονται ἐπὶ σιτία καὶ ποτά, ἐξ ὧν αἱ γαστρός ἡδοναὶ συνεστᾶσιν; ἀγαπητὸν οὖν ἐστιν ἀντιδῆναι καὶ μαγέσασθαι τῷ γένει τῆς ἐπιθυμίας. Διὸ καὶ κατέναντι Ἀσυρίων ἐστὶν ὁ Τίγρις ποταμός, ἡ σωφροσύνη τῆς ἡδονῆς. [87] Η δέ γε δικαιοσύνη, καθ ἡν ὁ Εὐφράτης ποταμός συνίσταται, οὕτε πολιοραεῖ καὶ περιτειγίζει τινὰ οὕτε ἀντιστατεῖ διὰ τί; ὅτι ἀπονεμητικὴ τῶν κατ ἀξίαν ἐστὶν ἡ δικαιοσύνη καὶ τέτακται οὕτε κατὰ τὸν ἀπολογούμενον, ἀλλὰ κατὰ τὸν δικαστήν. "Ωσπερ οὖν ὁ δικαστής οὕτε νικῆσαί τινας προήρηται οὕτε πολεμῆσαί τισι καὶ ἐναντιωθῆναι, γνώμην δὲ ἀποφηνάμενος βραδεύει τὸ δίκαιον, οὕτως ἡ δικαιοσύνη οὐδενὸς οὖσα ἀντίδικος ὰπονέμει τὸ κατ' ἀξίαν ἐκάστω πράγματι.

ΧΧΥΠΙ [88] « Καὶ ἔλαδε κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὅν ἐποίησε καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσω, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν » (Gen. 2,15). Τοῦ πλασθέντος διαφέρει ὅν ἐποίησεν ὁ θεὸς ἄνθρωπον, ὡς εἶπον ὁ μὲν γὰρ πλασθεὶς νοῦς ἐστι γεωδέστερος, ὁ δὲ ποιηθεὶς ἀυλότερος, φθαρτῆς ὕλης ἀμέτοχος, καθαρωτέρας καὶ είλικρινεστέρας τετυχηκώς συστάσεως. [89] Τοῦτον οὖν τὸν καθαρὸν νοῦν λαμδάνει ὁ θεός, οὐκ ἐῶν ἐκτὸς ἑαυτοῦ βαίνειν, καὶ λαδών τίθησιν ἐν ταῖς ἐρριζωμέναις καὶ βλαστανούσαις ἀρεταῖς, ἵνα ἐργάζηται αὐτὰς καὶ φυλάττη.

abattre. Ne vois-tu pas que les plus tempérants, par la nécessité de leur caractère mortel, en viennent à manger et à boire? Et c'est de là que sont dérivés les plaisirs du ventre. C'est assez de marcher et de combattre contre l'espèce du désir. Aussi « le fleuve du Tigre est en face des Assyriens », c'est-à-dire la tempérance en face du plaisir. [87] Pour la justice, à laquelle se rapporte le fleuve de l'Euphrate, elle n'assiège rien, n'a pas de muraille, et ne résiste à aucun adversaire. Pourquoi? Parce que la justice est distributrice des biens conformément au mérite (1, et qu'elle n'est pas dans les rangs de l'accusateur, ni du défenseur, mais dans celui du juge. Comme le juge ne veut ni vaincre ni combattre ni s'opposer à un adversaire, mais, en publiant sa décision, proclame ce qui est juste, ainsi la justice qui n'est la partie adverse de personne, distribue à chacun suivant son mérite.

XXVIII [88] « Et le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait fait et le plaça dans le paradis, pour y travailler et le garder » (Gen. 2,15). L'homme que Dieu a fait diffère, je l'ai dit, de celui qui a été façonné: l'homme façonné est une intelligence plutôt terrestre celui qu'il a fait, plutôt immatérielle; elle ne participe pas à une matière corruptible, mais se trouve avoir eu une constitution plus pure et moins mélangée. [89] Cette intelligence. Dieu la prend, sans la laisser sortir d'elle-même, et l'ayant prise, la met dans le jardin des vertus qui ont été plantées et qui germent, pour les

<sup>(1)</sup> Définition stoïcienne (Andronicus, περί παθών; Fragm. d'Arnim, III, 65, 24).

Πολλοί γας άσκηται γενόμενοι της άρετης έπι του τέλους μετεσαλον ὁ δὲ παρέχει ὁ θεὸς ἐπιστήμην βεδαίαν, τούτω δίδωσιν άμφότεςα, ἐργάζεσθαί τε τὰς ἀρετας καὶ μηδέποτε αὐτῶν ἀφίστασθαι, ἀλλ' ἀεὶ ταμιεύειν καὶ φυλάττειν ἐκάστην. Τὸ μὲν οὖν « ἐργάζεσθαι » ἀντὶ τοῦ πράττειν, τὸ δὲ « φυλάττειν » ἀντὶ τοῦ μνημονεύειν.

ΧΧΙΧ 90] « Καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῶ Λδάμ λέγων ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῶ παραδείσω βοώσει φάγι, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν ού φάγεσθε άπ' αὐτοῦ: ἡ δ' ἀν ἡμέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτω ἀποθανεῖσθε » (Gen. 2,16. 17). Ποίω Άδαμ έντελλεται και τίς έστιν ούτος, διαπορητέον ου γαρ μέμνηται ποότερον αύτου, νυνί δε πρώτον ώνόμακεν αύτόν. Μηποτ` οὖν βούλεταί σοι τοῦ πλαστοῦ ἀνθρώπου παραστήσαι τούνομα. Κάλει δή, φησίν, αύτον γήν τούτο γαρ Άδαμ έρμηνεύεται, ώστε όταν απούης Άδαμ. γήϊνον καὶ φθαρτόν νοῦν είναι νόμιζε: ὁ γὰρ κατ' εἰκόνα οὐ τήῖνος, άλλ' οὐράνιος. [ΟΙ Ζητητέον δέ, διὰ τί πᾶσιν ἐπιτιθεὶς τοῖς ἄλλοις τὰ ὀνόματα οὐα ἐπιτέθεικεν ἑαυτῶ. Τί οὖν λεκτέον; ὁ νοῦς ὁ ἐν ἐκάστῳ ἡμῶν τὰ μὲν ἄλλα δύναται καταλαδείν, έαυτον δε γνωρίσαι άδυνάτως έγει ωσπερ γάρ ό όφθαλμός τὰ μέν ἄλλα όρᾶ, έαυτὸν δὲ οὐγ όρᾶ, οὕτως καὶ ό νοὺς τὰ μέν ἄλλα νοεῖ, έαυτὸν δὲ οὐ καταλαμδάνει εἰπάτω γάρ, τίς τέ ἐστι καὶ ποταπός, πνεθμα ἢ αἶμα η πύς η άγο η έτερον τι [σώμα], η τοσούτον γε ότι σώμά έστιν γ πάλιν ἀσώματον. Εἶτ΄ οὐα εὐήθεις οἱ περὶ θεοῦ

cultiver et les garder. Beaucoup d'hommes devenus ascètes de la vertu, ont tourné court près du but; mais celui à qui Dieu donne une science stable, reçoit ces deux dons de cultiver les vertus et de ne jamais s'en écarter, mais de toujours conserver et garder chacune d'elle. « Cultiver » veut dire agir, et « garder », se souvenir.

XXIX [90] « Et le Seigneur Dieu donna ses instructions à Adam en lui disant : Tu mangeras pour ta nourriture de tout arbre qui est dans le paradis, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas; au jour où vous en mangeriez, vous mourrez de mort » (Gen. 2,16,17). A quel Adam donne-t-il des ordres, quel est cet Adam? nous demanderons-nous. Car il n'en a pas fait mention avant, et il l'a nommé maintenant pour la première fois. Il veut certainement t'indiquer le nom de l'homme façonné, et il l'appelle, dit-il, terre 'c'est la traduction d'Adam; et quand tu entends ce mot: Adam. songe qu'il s'agit de l'intelligence terrestre et corruptible: l'homme à l'image n'est pas terrestre, mais céleste. [91] Il faut chercher pourquoi, donnant à toutes les autres choses leurs noms, il ne s'est pas donné le sien. L'intelligence qui est en chacun de nous peut comprendre les autres êtres, mais elle est incapable de se connaître elle-même. Comme l'œil voit les autres êtres, sans se voir lui-même, l'intelligence pense tous les êtres, mais ne se comprend pas elle-même; qu'on dise en effet ce qu'elle est et de quelle espèce, si elle est un souffle, du sang, du feu, de l'air ou autre chose, et seulement si elle est un corps ou à l'inverse incorσκεπτόμενοι ούσίας: οί γαο της ίδίας ψυγής την ούσίαν ούκ ϊσκοι, πως ών περί της των όλων ψυγης άκριδώσαιεν; ή γάρ τῶν όλων ψυγη ὁ θεός ἐστιν κατὰ ἔννοιαν. ΧΧΧ 02 Εἰκότως οδν ο Άδάν, τουτέστιν ο νούς, τα άλλα όνομάζων καὶ καταλαμδάνων έαυτο όνομα ούκ έπιτίθησιν, ότι έαυτον άγνοεῖ καὶ τὴν ιδίαν ούσιν. Έντέλλεται δὲ τούτω καὶ ούγι τῶ κατ' εἰκόνα καὶ κατὰ τὴν ίδέαν γεγονότι έκεϊνος μέν γάρ καὶ δίγα προτροπής έγει την άρετην αυτομαθώς, ούτος δ' άνευ διδασκαλίας ουκ άν φρονήσεως επιλάγοι. 93 Διαφέρει δε τρία ταῦτα: πρόσταξις, απαγόρευσις, έντολή καὶ παραίνεσις ή μέν γάρ ἀπαγόρευσις περί άμαρτημάτων γίνεται και πρός φαῦλον, ή δε πρόσταξις (περί) κατορθωνιάτων, ή δε παραίνεσις πρός τον μέσον, τον μήτε φαύλον μήτε σπουδαΐον. ούτε γαρ άμαρτάνει, ώς άπαγορεύειν ἄν τινα αὐτῷ, ούτε κατορθοῖ κατὰ τὴν τοῦ ὀρθοῦ λόγου πρόσταξιν, ἀλλά χρείαν έχει παραινέσεως της ανέχειν μέν των φαύλων διδασκούσης, προτρεπούσης δε έφίεσθαι των άστείων. [94] Τῷ μέν οὖν τελείω τῷ κατ' εἶκόνα προστάττειν ἡ ἀπαγορεύειν ή παραινείν οὐγί δεί, οὐδενός γὰρ τούτων ὁ τέλειος δεῖται, τῷ δέ φαύλω προστάξεως καὶ ἀπαγορεύσεως γρεία, το δε νηπίω παραινέσεως και διδασκαλίας, ώσπερ τῷ τελείω γραμματικῷ ή μουσικῷ οὐδενός δεῖ παρραγ-

<sup>(1)</sup> Ce scepticisme sur les recherches psychologiques est un thème fréquent; cf. surtout *De somn.*, I, 30-33. Ailleurs (*De mutat. nom.*, 10) ce thème sert d'introduction à la démonstra-

porelle 1). D'ailleurs n'est-il pas absurde de faire des recherches sur la substance de Dieu? comment, sans connaître la substance de sa propre âme, déterminer exactement l'àme de l'univers? car, suivant les notions innées, Dieu est l'âme de l'univers. XXX [92] Il est donc vraisemblable qu'Adam, qui nomme et comprend les autres êtres, ne se donne pas à lui-même de nom, puisqu'il s'ignore lui-même et sa propre nature. Mais c'est à lui que Dieu donne des instructions, et non à l'homme né à l'image et à la ressemblance; celui-ci, en dehors de toute exhortation, possède la vertu de science spontanée, celui-là ne pourrait atteindre à la prudence sans un enseignement. [93] Il y a une différence entre ces trois termes : ordre, défense, instruction ou conseil. La défense se rapporte aux fautes et s'adresse au méchant; l'ordre se rapporte aux actions droites; le conseil s'adresse à l'être intermédiaire qui n'est ni méchant ni bon; il ne pèche pas pour qu'on lui fasse quelque défense, et il ne fait pas d'actions droites conformément à l'ordre de la droite raison; mais il a besoin d'un conseil qui lui apprenne à s'abstenir du mal, et l'engage à se diriger vers le bien. [94] Pour l'être accompli, l'homme à l'image, il ne faut pas lui donner d'ordres, de défenses ni de conseils; l'être accompli n'a besoin de rien de tout cela; le méchant, lui, a besoin d'ordre et de défense, et l'enfant non développé de conseil et d'enseignement. De la même façon au grammairien ou au musicien accompli, il ne

tion que Dieu est incompréhensible; ce qui explique les dernières phrases du  $\S$  actuel qui, ici, interrompent le développement. Ce passage dépend d'une influence sceptique. γελματος των είς τας τέγνας, τω δε σφαλλομένω πεοί τα θεωρήματα ώσανεί τινων νόμων προστάζεις καλ άπαγορεύσεις έγοντων, τῷ δέ ἄρτι μανθάνοντι | διδασκαλίας. 45 Είκότως ούν τῶ γηίνω νὸ μήτε φαύλω ὄντι μήτε σπουδαίω άλλα μέσω τα νυν έντέλλεται και παραινεί. Η δε παραίνεσις γίνεται δι' άμφοτέρων των αλήσεων και του θεού, « ένετείλατο » γάρ « χύριος ὁ θεός » ἵνα, εἰ μεν πείθοιτο ταῖς παραινέσεσιν, ὑπὸ τοῦ θεοῦ εὐεργεσιῶν ἀξιωθείη, εἰ δὲ ἀφηνιάζοι, ὑπὸ τοῦ χυρίου ὡς δεσπότου καὶ έξουσίαν έγοντος σκορακίζοιτο. [96] Διόπες καλ ότε έκδάλλεται του παραδείσου, τὰς αὐτὰς κλήσεις παρείλησε, λέγει γάρ· « καὶ έξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεος ἐκ τοῦ παραδείσου της τρυφής, έργάζεσθαι την γην, έξ ης έληφθη » (Gen. 2,23), ίνα, ἐπεὶ καὶ ώς δεσπότης ό χύριος καλ ώς εύεργέτης ο θεός ένετέλλετο, πάλιν ώς άμφότερα ών τὸν παρακούσαντα τιμωρήται δι' ών γάρ προύτρεπε δυνάμεων, διὰ τούτων τὸν ἀπειθούντα ἀποπέμπεται.

ΧΧΧΙ [97] Ά δὲ παραινεῖ, ταῦτά ἐστιν « ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγη » (Gen. 2,16). Προτρέπει τὴν τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴν μὴ ἀφ' ἑνὸς ξύλου μηδ' ἀπὸ μιᾶς ἀρετῆς ἀλλ' ἀπὸ πασῶν τῶν ἀρετῶν ἄφελεῖσθαι τὸ γὰρ φαγεῖν σύμδολόν ἐστι τροφῆς ψυχικῆς. τρέφεται δὲ ἡ ψυχὴ ἀναλήψει τῶν καλῶν καὶ πράξει τῶν

<sup>(1)</sup> Toutes ces règles de pédagogie générale sont d'origine stoïcienne : comp. Orig., Contra Cels., 4.16 (Arnim, Fr., III. 183,

faut aucun précepte relativement à leurs arts; à celui qui se trompe sur les principes, il faut comme des lois qui contiennent des ordres et des défenses; au commençant, il faut un enseignement (1). [95] C'est donc avec raison qu'il donne maintenant à l'intelligence terrestre, celle qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais intermédiaire, des instructions et des conseils. Le conseil est donné sous les deux appellations de Seigneur et de Dieu car « le Seigneur Dieu lui donna des instructions »), pour être jugé par Dieu digne de ses bienfaits, s'il obéissait à ses conseils, et, s'il se révoltait, être chassé par le Seigneur, en tant que maître et souverain. [96' Aussi, lorsqu'il est renvoyé du paradis, il a pris les mêmes appellations, dans ces mots : « Et le Seigneur Dieu le renvoya du paradis de délices, pour travailler la terre, dont il avait été pris » (Gen. 3,23). C'est pour que, ayant donné des instructions en tant que maître (Seigneur) et en tant que bienfaiteur (Dieu), ce soit encore sous ces deux noms qu'il châtie celui qui a refusé d'obéir; les puissances avec lesquelles il a exhorté, lui servent à chasser le désobéissant.

XXXI [97] Voici les conseils : « Tu mangeras pour ta nourriture de tout arbre du paradis » (Gen. 2,16. Il exhorte l'àme humaine à ne pas profiter d'un seul arbre, ni d'une seule vertu, mais de toutes les vertus; « manger » est le symbole de la nourriture de l'âme; l'âme se nourrit par l'acquisition de l'honnêteté et par

<sup>28),</sup> les διάτροροι τοῦ λόγου μορραί conformes à chaque degré de l'avancement moral.

κατορθωμάτων. [08] Μή μόνον δέ φησι « φάγη », άλλά καί « βρώσει », τουτέστι καταλέσας καί ἐπιλεάνας ωλ ιδιώτου άλλ' άθλητου τρόπον την τροφήν, ένα ίσχυν καί δύναμιν περιποιήση καλ γάρ τοῦς ἀθληταῦς οἱ ἀλεῖπται παραγγέλλουσι μή κάπτειν, άλλά κατά σγολήν λεαίνειν, ίνα πρός ίσγυν ἐπιδιδῶσιν ἐτέρως γὰρ ἐγώ και ὁ ἀθλητης τρεφόμεθα, έγω μέν γάρ ένεκα του ζην μόνον, ο δέ άθλητής και ένεκα του πιαίνεσθαι και δώννυσθαι, παρό καί εν τι των ἀσκητικών έστι τὸ λεαίνεσθαι τροφήν. Τὸ « βρώσει φαγείν » έστι τοιούτον. [99] "Ετι δε ακοιδέστερον διατυπώσωμεν αὐτό. Τὸ τιμᾶν τους γονεῖς ἐδώδιμον καί τρόφιμόν έστιν: άλλ' έτέρως οι άγαθοί και οι φαθλοι τιμώσιν, οί μέν γάρ διά τὸ έθος, οἴτινες οὸ βοώσει έσθίουσιν, άλλα μόνον ἐσθίουσι πότε οὖν καὶ βρώσει; ὅταν άναπτύξαντες καὶ τὰς αἰτίας ἐρευνήσαντες κρίνωσιν έκουσίως, ότι καλόν τοῦτ' ἐστίν' αί δὲ αἰτίαι τοιαῦται' έγεννησαν ήμᾶς, έθρεψαν, ἐπαίδευσαν, πάντων αἴτιοι γεγόνασιν άγαθων. Πάλιν έδωδιμον (τὸ) τὸν ὅντα τιμᾶσθαι· τότε δὲ « βρώσει ». ὅταν καὶ μετὰ τῆς τοῦ κεφαλαίου άναπτύξεως και της των αιτιών αποδόσεως. ΧΧΧΙΙ [100] « Άπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλόν καὶ πονηρόν οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ » (Gen. 2,17). Οὐκοῦν

<sup>(1)</sup> Encore une règle de pédagogie stoïcienne. Cf. Sénèque. Epist. 98. Le précepte tout seul est insuffisant; il faut y ajouter les raisons: car sans cela celui à qui on le donne, pourra accomplir l'action, mais « nesciet quare faciat » ( 39; cf. les deux

la pratique des actions droites. [98] Il ne dit pas seulement : « tu mangeras », mais encore : « pour ta nourriture », c'est-à-dire en broyant et mâchant les aliments non pas comme n'importe qui mais comme un athlète; afin d'en tirer force et puissance, les maîtres de gymnase prescrivent aux athlètes de ne pas avaler gloutonnement, mais de mâcher à loisir, afin d'accroître leurs forces : c'est en effet d'une autre manière que moi et l'athlète nous nour nourrissons; moi, c'est seulement pour vivre, et l'athlète c'est pour engraisser et prendre de la force, et c'est pourquoi une pratique de leurs exercices est de mâcher la nourriture. Voilà ce que veut dire : « Tu mangeras pour ta nourriture. » [99] Mais déterminons-le encore plus exactement. Honorer ses parents est un aliment nourrissant; mais les bons et les méchants honorent de manière différente : les uns par la coutume; ils mangent sans broyer l'aliment; ils mangent seulement; quand mangeront-ils en broyant? Lorsque ayant développé et mis à découvert les motifs, ils jugent volontairement que cela est honnête; les motifs sont qu'ils nous ont engendrés, nourris, élevés, qu'ils sont pour nous causes de tous les biens. Honorer l'Ètre est aussi un aliment; on le broiera, lorsqu'il sera accompagné du développement de son principe et de l'explication de ses motifs (1). XXXII [100] « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas » (Gen. 2,17).

exemples mêmes de Philon indiqués et développés § 45, § 47-50); voyez surtout le § 61. Cette théorie est celle de Posidonius; comp. Sén., Ep. 95, 65: causarum inquisitionem; et Philon: τὰς αἰτίας ἐρευνήσαντες.

ούα έστιν έν τφ παραδείσφ το ξύλον | τούτο, εί γαρ από παντός ἐσθίειν παραγγέλλει των ἐν τῷ παραδείσω, ἀπό δε τούτου μή φαγείν, δηλον ότι ούν έστι έν τω παραδείσω καὶ φυσικώς έστι γάο, ώς έφην, ούσία καὶ ούκ έστι δυνάμει. "Ωσπερ γάρ έν τῷ κηρῷ δυνάμει μέν είσι πάσαι αί σφραγίδες, έντελεγεία δέ μόνη ή τετυπωμένη, ούτως καλ έν τζ. ψυγζ κηροειδεί ύπαργούση πάντες οί τύποι περιέγονται δυνάμει, ούκ άποτελέσματι, κρατεί δέ ό εἰς γαραγθείς εν αὐτῆ, εως μη ἀπαλήλιπται ὑφὶ έτέρου έναργέστερον και έκδήλως μαλλον έπιγαράζαντος. 101 Έξης κάκεῖνο διαπορητέον. ὅτε μὲν παραινεῖ ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου ἐσθίειν, ἕνα προτρέπει, ὅτε δὲ άπαγορεύει γρησθαι τῷ πονηροῦ καὶ καλοῦ αἰτίω. πλείοσι διαλέγεται· έχεῖ μέν γάο φησιν « άπὸ παντὸς φάγη », ένταθθα δε « οὐ φάγεσθε » καὶ « ἦ δ' ἄν ἡμέρα φάγητε », ούγι φάγης, και « ἀποθανεῖσθε », ούγι ἀποθανή. 102 Λεκτέον οὖν τάδε ότι πρῶτον μέν σπάνιον ἐστι τάγαθον, τό δέ κακόν πολύγουν διά τοῦτο σοφόν μέν εύρεῖν ένα μόνον ἔργον, φαύλων δε πληθος άναριθμητον εἰκότως οὖν ένὶ παραγγέλλει ταῖς ἀρεταῖς ἐντρέφεσθαι, πολλοῖς δὲ περὶ τοῦ πανουργίας ἀπέγεσθαι, ταύτη γὰρ μυρίοι γρώνται. 103 Δεύτερον  $(\delta \epsilon)$ , εἰς ἀρετῆς ἀνάληψίν τε καὶ χρῆσιν ένος μόνου δεῖ τοῦ λογισμοῦ. το δέ σωμα οὐγ οἶον οὐ συνεργεῖ πρὸς τοῦτο, ἀλλὰ καὶ κωλυσιεργεῖ σγεδὸν γὰρ σοφίας ἔργον τοῦτ' ἐστίν, ἀλλοτριοῦσθαι πρὸς τὸ σῶμα καί τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ: εἰς δὲ ἀπόλαυσιν κακίας οὐ μόνον δεί πως έγειν τον νούν, άλλά και την αισθησιν και τὸν λόγον καὶ τὸ σῶμα. [104] ὁ λάο ἀαῦγος δεῖται τούCet arbre n'est donc pas dans le paradis: car s'il prescrit de manger de tout arbre du paradis, et de ne pas manger de celui-là, il est clair qu'il n'est pas dans le paradis. Ceci a un sens physique: il y est, ai-je dit, par la substance, il n'y est pas par la puissance. De même qu'en puissance il y a sur la cire toutes les empreintes, mais en acte seulement celle qu'on y a marquée, de même l'àme qui est semblable à la cire contient toutes les empreintes en puissance, non en acte; une domine. celle qui a été marquée, tant qu'elle n'est pas effacée par un autre objet qui a marqué son empreinte plus distinctement et plus clairement. [101 | Voici, ensuite. une difficulté : lorsqu'il conseille de manger de tout arbre du paradis, il exhorte une seule personne; mais. lorsqu'il défend d'user de celui qui est cause du bien et du mal. il s'adresse à plusieurs; car là-bas il dit : « tu mangeras de tout »; et ici : « vous ne mangerez pas ». et : « le jour où vous mangeriez », et non pas : tu mangeras; « vous mourrez », et non : tu mourras. [102] Il faut dire d'abord que le bien est rare, et le mal très varié: c'est un travail de trouver un seul sage, et la foule des méchants est innombrable; c'est donc justement qu'il prescrit à un seul de se nourrir des vertus, et à plusieurs de s'abstenir de la méchanceté; car beaucoup en usent. [103] En second lieu, pour l'acquisition et l'usage de la vertu, il ne faut que la seule raison; le corps n'est pas pour cela un aide, mais un obstacle; et c'est peut-être l'œuvre de la sagesse de devenir étranger au corps et à ses désirs. Mais pour jouir du vice il ne faut pas que l'intelligence seule soit modifiée, mais aussi la sensation, le langage, et le corps. [104] Le

των άπάντων πρός έκπλήρωσιν της ίδίας κακίας έπεί πώς εκλαλήσει μυστήρια φωνητήριον ούκ έγων όργανον; πώς δέ ταις ήδοναις γρήσεται γαστρος και των αίσθητηρίων στερόμενος; δεόντως ουν ένὶ μέν τω λογισμώ διαλέγεται περί κτήσεως άρετης, μόνου γάρ, ώς έσην, έστίν αύτου χρεία πρός την άνκληψιν αύτης, περί δε κακίας πλείοσι, ψυγή, λόγω, αἰσθήσεσί, σώματι, διὰ πάντων γάς τούτων έμφαίνεται. ΧΧΧΙΙΙ 105 Λέγει γε μήν « ή αν ημέρα φάγητε ἀπ' αὐτοῦ, θανάτω ἀποθανεῖσθε » (Gen. 2,17). Καὶ φαγόντες ούχ οἶον οὐκ ἀποθνήσκουσιν. άλλα καὶ παιδοποιούνται καὶ έτέροις του ζην αίτιοι καθίστανται. Τί οὖν λεκτέον; ὅτι διττός ἐστι θάνατος, ό μεν άνθρώπου, ό δε ψυγής ίδιος ό μεν ούν άνθρώπου γωρισμός έστι ψυγής ἀπό σώματος, | ό δὲ ψυγής θάνατος άρετης μέν φθορά έστι κακίας δε άνάληψις. 106 Παρό καί φησιν ούκ ἀποθανεῖν αύτὸ μόνον άλλὰ « θανάτω ἀποθανεῖν», δηλών ού τον κοινόν άλλά τον ίδιον καὶ κατ' έζοχην θάνατον, ός έστι ψυγής έντυμβευομένης πάθεσι καὶ κακίαις άπάσαις. Καὶ σγεδόν οῦτος ὁ θάνατος μάγεται έκείνω έκεινος μέν γάρ διάκρισίς έστι των συγκριθέντων σώματός τε καὶ ψυγής, ούτος δὲ τοὐναντίον σύνοδος άμφοῖν, χρατούντος μέν τοῦ γείρονος σώματος, χρατουμένου δέ τοῦ πρείττονος ψυγης. [107] Όπου δ' ἄν λέγη « θανάτω ἀποθανεῖν », παρατήρει ὅτι θάνατον τὸν ἐπὶ τιμωρία παραλαμδάνει, οὐ τὸν φύσει γινόμενον φύσει μέν οὖν ἐστι, καθ' δν γωρίζεται ψυγή ἀπὸ σώματος, ὁ δὲ ἐπὶ

méchant a besoin de tout cela pour achever son vice; comment dévoilera-t-il les mystères s'il n'a pas d'organe vocal? Comment usera-t-il des plaisirs, s'il est privé du ventre et des organes sensibles? Il faut donc qu'il s'adresse à la raison seule, quand il s'agit d'acquérir la vertu (car, je l'ai dit, elle est seule nécessaire pour cette acquisition), et, quand il s'agit du vice, à plusieurs êtres, à l'àme, au langage, aux sensations, au corps; car c'est par tout cela qu'il se manifeste. XXXIII [105] Il dit : « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort » (Gen. 2,17). Et quand ils en ont mangé, non seulement ils ne meurent pas, mais ils ont des enfants et sont pour d'autres causes de la vie. Que faut-il dire? Qu'il y a une double mort, celle de l'homme, et la mort particulière de l'âme; celle de l'homme est la séparation de l'âme et du corps; celle de l'ame la perte de la vertu, et l'acquisition du vice. [106] Aussi il dit non seulement qu'ils mourront, mais qu'« ils mourront de mort ». indiquant non la mort de l'ensemble, mais la mort particulière et par excellence, celle de l'àme ensevelie dans ses passions et tous ses vices. Et peut-ètre cette seconde mort est-elle le contraire de la première : celle-ci est une dissolution du composé du corps et de l'àme; l'autre au contraire une rencontre des deux, où domine l'inféférieur, le corps, et où le supérieur, l'âme, est dominé. [107] Là où il disait « mourir de mort », qu'on fasse attention qu'il prend la mort comme un châtiment : ce n'est pas la mort qui vient naturellement; est naturelle celle où l'âme se sépare du corps; mais la mort comme châtiment consiste en ce que l'âme meurt à la vie de

τιμωρίν συνίσταται, όταν ή ψυχή τον άρετης βίον θνήσκη.
τον δε κακίας ζή μόνον. 108 Ευ και ό Ηράκλειτος κατά τοῦτο Μωυσέως ἀκολουθήσας τῷ δόγματι, φησί γάρ. « Ζῶμεν τὸν ἐκείνων θάνατον, τεθνήκαμεν δὲ τὸν ἐκείνων βίον ». ὡς νῦν μέν, ὅτε ζωμεν, τεθνηκυίας τῆς ψυχῆς καὶ ὡς ἄν ἐν σήματι ἐντετυμδευμένης. εἰ δε ἀποθάνοιμεν, τῆς ψυχῆς ζώσης τὸν ἴδιον βίον καὶ ἀπηλλαγμένοιμεν, τῆς ψυχῆς ζώσης τὸν ἴδιον βίον καὶ ἀπηλλαγμένου κας κακου καὶ νεκρου συνδέτου τοῦ σώματος.

la vertu, mais vit de la vie seule du vice. [108] Héraclite a eu raison de suivre en ceci le dogme de Moïse, quand il dit : « Nous vivons de leur mort, nous sommes morts à leur vie. » Car actuellement, lorsque nous vivons, l'âme est morte, et est ensevelie dans le corps, comme dans un tombeau; et, par notre mort, l'âme vit de la vie qui lui est propre, et elle est délivrée du mal et du cadavre qui lui était lié, le corps (1).

(1) Comp. Platon, Phédon, 64c, et le développement qui suit.

## ΝΟΜΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΛΑΠΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τι «Καὶ εἶπε κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι | τὸν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ' αὐτόν » (Gen. 2.18). Διὰ τί τὸν ἄνθρωπον. ὧ προφῆτα. οὐκ ἔστι καλὸν εἶναι μόνον; ὅτι, φησί, καλόν ἐστι τὸν μόνον εἶναι μόνον μόνος δὲ καὶ καθ' αὐτὸν εἰς ὢν ὁ θεός, οὐδὲν δὲ ὅμοιον θεῷ. ὥστ' ἐπεὶ τὸ μόνον εἶναι τὸν ὄντα καλόν ἐστι καλὸν τὸ εἶναι τὸν ἀνθρωπον μόνον. [2] Τὸ δὲ μόνον εἶναι τὸν θεὸν ἔστι μὲν ἐκδέξασθαι καὶ οὕτως, ὅτι οὕτε πρὸ γενέσεως ἦν τι σὺν τῷ θεῷ οὕτε κόσμου γενομένου συντάττεταί τι αὐτῷ. Χρήζει γὰρ οὐδενὸς τὸ παράπαν. ᾿Αμείνων δὲ ἤδε ἐκδοχή· ὁ θεὸς μόνος ἐστὶ καὶ εν, οὐ σύγκρινα, φύσις ἀπλῆ, ἡμῶν δ' ἕκαστος καὶ τῶν ἄλλων ὅσα γέγονε πολλά. οἶον ἐγὼ πολλά εἰμι. ὑυχὴ σῶμα, καὶ γέγονε πολλά.

## COMMENTAIRE ALLÉGORIQUE DES SAINTES LOIS

## QUI VIENNENT APRÈS L'ŒUVRE DES SIX JOURS

## LIVRE II

I [1] « Et le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas bien que l'homme soit seul; faisons-lui un auxiliaire conformément à lui-même » (Gen. 2,18). Pourquoi, prophète. n'est-il pas bien que l'homme soit seul? C'est que, dit-il, il est bien que le solitaire soit seul; Dieu est solitaire et un en soi, et rien n'est semblable à Dieu. Donc, puisqu'il est bien que l'Être soit seul (et c'est en lui seul qu'est le bien), il ne pourrait être bien que l'homme soit seul. [2] Mais la solitude de Dieu peut encore s'interpréter en ce sens qu'avant la genèse il n'y avait rien avec Dieu, et qu'après la genèse, rien n'est au même rang que lui : car il n'a absolument besoin de rien. Mais la meilleure interprétation est la suivante : Dieu qui est seul est aussi un; ce n'est pas un composé mais une nature simple; chacun de nous, comme tous les êtres du devenir, est multiple. Moi par exemple, je

Δογής άλογον λογικόν, πάλιν σώματος θερμόν Δογρόν βασυ κούφον ξηρόν ύγρον ό δε θεος ού σύγκοιμα ούδε έκ πολλών συνεστώς, άλλ' άμιγής άλλω. [3] "Ο γάο άν προσχριθή θεώ, ή κρεῖσσόν έστιν αύτου ή Ελασσον ή ίσον αύτω ούτε δε ίσον ούτε πρείσσον έστι θεσυ, έλασσόν γε μήν ουδέν αυτώ προσκρίνεται εί δε μή, και αυτός έλαττωθήσεται εί δὲ τούτο, καὶ φθαρτός ἔσται, όπες ούδὲ θέμις νοῆσαι. Τέτακται οὖν ὁ θεὸς κατὰ τὸ ἕν καὶ την μονάδα, μαλλον δέ ή μονάς κατά τον ένα θεόν πάς γάρ άριθμός νεώτερος κόσμου, ώς καὶ γρόνος, ό δὲ θεὸς πρεσδύτερος κόσμου καὶ δημιουργός. Η [4] Οὐδένα δὲ άνθρωπον καλόν έστιν είναι μόνον. Δύο γάρ άνθρώπων γένη, τό τε κατά την είκονα γεγονός και το πεπλασμένον έκ γῆς ούτε δὲ τῷ κατ' εἰκόνα ἀνθρώπω καλόν ἐστιν εἶναι μόνω — ἐφίεται γὰρ τῆς εἰκόνος ἡ γὰρ εἰκὼν του θεού άργέτυπος άλλων έστί παν δε μίμημα ποθεί τούτο. οδπέρ έστι μίμημα, καὶ μετ' έκείνου τάττεται - οδτε τῷ πλαστῷ πολύ μαλλον καλόν ἐστιν εἶναι μόνῳ, ἀλλά καί άδύνατον, καὶ γὰρ αἰσθήσεις καὶ πάθη καὶ κακίαι καὶ μυρία ἄλλα τούτω τῷ νῷ συνέζευκται καὶ συνήρμοσται. 5 Τῷ δὲ δευτέρω ἀνθρώπω βοηθός συνίσταται, πρώτον μεν γενητός, « ποιήσωμεν » γάρ φησιν « αύτῷ βοιθόν », έπειτα δέ νεώτερος του βοιηθουμένου πρότερον μέν γὰρ ἔπλασε τὸν νοῦν. μέλλει δὲ πλάττειν τὸν βοη-

<sup>(1)</sup> Tout le développement précédent qui implique l'opposition du l'un et du multiple est d'origine néo-pythagoricienne. L'expression καθ' αύτον εἶς attribuée à Dieu (§ 1) vient sans doute

suis plusieurs choses: àme, corps, dans l'âme partie irrationnelle et raisonnable, dans le corps le chaud. le froid, le lourd, le léger, le sec, l'humide. Mais Dieu n'est pas un composé, ni constitué de plusieurs choses: il est sans mélange de rien autre. [3] Car ajoutez quelque chose à Dieu; ce sera quelque chose de supérieur à lui, ou d'inférieur, ou d'égal : mais il n'est rien d'égal ni de supérieur à Dieu; d'autre part, rien d'inférieur ne s'ajoute à lui; ou alors lui-même sera amoindri: mais, s'il est amoindri, il sera corruptible, ce qu'il n'est même pas permis de penser. Dieu est donc dans l'ordre de l'un et de la monade; ou plutôt la monade dans l'ordre du Dieu un : car tout nombre est plus récent que le monde, et aussi le temps; Dieu est l'aîné et le démiurge du monde (1). Il [4] Il n'est pas bien qu'aucun homme soit seul. Il y a deux espèces d'hommes, l'homme né à l'image et l'homme façonné de terre. Pour l'homme à l'image, il n'est pas bien d'être seul (car il désire cette image, puisque l'image de Dieu est le modèle de tout le reste; et toute imitation désire ce dont elle est l'imitation et s'ordonne avec lui ; ce n'est pas bien non plus pour l'homme façonné, mais c'est de plus impossible; les sensations, les passions, les vices, et mille autres choses, se sont joints et attachés à l'intelligence. [5] Pour cette seconde espèce d'homme se produit un auxiliaire : d'abord il est engendré (car, dit-il, faisonslui un aide); de plus, il est plus récent que ce qu'il aide : car Dieu a auparavant façonné l'intelligence; et il va lui façonner son aide. Cela comporte une allégorie de la distinction artistotélicienne entre l'un par accident et l'un

de la distinction artistotélicienne entre l'un par accident et l'un en soi (Métaph., IV, 6).

θόν αύτου. Άλλά καί ταυτα φυσικώς άλληγορεί ή γάρ αϊσθησις καλ τα πάθη της ψυγης είσι βοηθοί νεώτερου της ψυγής. Πώς μέν οδν βοηθούσιν, δψόμεθα ότι δέ είσι νεώτεροι, θεασώμεθα. ΙΙΙ 6 "Ωσπερ κατά τους άρίστους των έκτρων καί ουσικών δοκεί του όλου σώματος προπλάττεσθαι ή καρδία, θεμελίου τρόπον ή ώς έν νηὶ τρόπις, ἐφ' ϔ οἰκοδομεῖται τὸ ἄλλο τῶμα — παρὸ και μετά την τελευτήν έτι έμπηδάν φασιν αυτήν ώς καί πρώτην γινομένην καὶ ύστέραν φθειρομένην. - ούτως καὶ τὸ ήγεμονικόν τής ψυγής πρεσδύτερον τής όλης εἶναι, τὸ δ' άλογον νεώτερον, οῦ τὴν γένεσιν οὅπω μέν δεδήλωκε, μέλλει δὲ ὑπογράφειν. Το δὲ ἄλογον αἴσθησίς ἔστι καὶ τά ταύτης έκγονα πάθη, καὶ μάλιστα εί μή κρίσεις είσὶν ήμετεραι. Καὶ νεώτερος ούν ούτος ο βοηθός θεού καὶ γενητός εἰκύτως. [7] Τὸ δ' ὑπερτεθέν ἴδωμεν, πῶς βοηθεῖ. Πως ήμων ο νούς καταλαμιδάνει, ότι τουτί λευκόν ή μέλαν εστίν, εί μη βοηθώ γρησάμενος όράσει; πῶς δὲ ὅτι ήδεια ή του κιθαρφδού φωνή ή τούναντίον έκμελής, εί μή βοηθώ γρησάμενος άκοή; πως δέ ότι εὐώδεις ή δυσώδεις οί άτμοί, εί μή συμμάγω γρησάμενος όσφρήσει; πῶς δὲ δοκιμάζει τους γυλούς, εί μη διὰ βοηθοῦ τῆς γεύσεως; πως δε αὖ τὰ μαλακά καὶ τραγέα, εἰ μὴ δι' άφῆς; [8] "Εστι τοίνυν ἔτερον εἶδος βοηθῶν, ὡς ἔφην, τὰ πάθη καὶ γαρ ήδονή βοηθεῖ πρός διαμονήν τοῦ γένους ήμῶν καὶ ἐπιθυμία, καὶ λύπη μέντοι καὶ φόδος δάκνοντα τὴν ψυγήν έπέστρεψεν αὐτην μηδενός όλιγωρεῖν, όργη τε άμυντήριον

physique. La sensation et les passions sont des auxiliaires de l'àme et plus récentes qu'elle. Comment elles sont des auxiliaires, nous le verrons; montrons qu'elles sont plus récentes. III [6] Les meilleurs médecins et physiciens pensent qu'avant l'ensemble du corps se forme le cœur, comme un fondement ou une quille de navire, sur lequel se construit le reste du corps (aussi, dit-on, il palpite encore après la mort pour périr le dernier comme il naît le premier) (1); de la même façon dans l'àme, la partie hégémonique est antérieure à l'ensemble, et la partie irrationnelle postérieure; c'est celle dont il n'a pas encore montré la naissance, et qu'il va décrire. La partie irrationnelle, c'est la sensation et les passions qui en sont issues (cela surtout dans le cas où elles ne sont pas nos jugements). Cet auxiliaire est plus récent et, comme il est vraisemblable, engendré. [7] Voyons la question différée; comment aide-t-il? Comment notre intelligence comprend-elle que tel objet est blanc ou noir, sinon en employant l'aide de la vue? Ou que la voix du joueur de cithare est agréable ou au contraire fausse, sinon avec l'aide de l'ouïe? Ou que les odeurs sont bonnes ou mauvaises, sinon par l'alliance de l'odorat? Comment estime-t-elle les saveurs, sinon avec l'aide du goût? Et le mou et le rude, sinon par le toucher? [8] Il y a, je l'ai dit, une seconde espèce d'auxiliaires, les passions; le plaisir aide à la conservation de notre race; la peine et la crainte, en mordant l'âme, la détournent de rien mépriser: la colère, comme arme défensive, est grandement utile à beaucoup, et le reste de même.

<sup>(1)</sup> Opinion assez répandue : cf. Gal. De foetus format., 4.

όπλον [ή] μεγάλα πολλούς ωφέλησε, καὶ τάλλα ταύτη. Διό καὶ εὐθυδόλως εἶπε « κατ' αὐτὸν εἶναι τὸν βοηθόν » τῷ γὰρ ὄντι οἰκεῖος οὖτος ὁ βοηθός ἐστι τῷ νῷ ἄν ἀδελφὸς καὶ ὅμαιμος μιᾶς γάρ ἐστι ψυχῆς μέρη καὶ γεννήματα ἤ τε αἴσθησις καὶ τὰ πάθη.

ΙΝ [9] Τοῦ δὲ βοηθοῦ ἐστι διττὸν τὸ εἴδος, τὸ μὲν ἐν πάθεσι, τὸ δ' ἐν αἰσθήσει. Τό γε νῶν μόνον πρότερον είδος γεννήσει, λέγει γάρ: «καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά καὶ πᾶν ὁ ἄν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδάμ, ὑνχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ » (Gen. 2,19). Ἡρᾶς, τίνες εἰσὶν ἡμῶν οἱ βοηθοί, τὰ θηρία, τῆς ψυχῆς τὰ πάθη εἰπῶν γὰρ «ποιήσωμεν βοηθὸν κατ' αὐτόν » ἐπιφέρει τὸ «ἔπλασε τὰ θηρία », ὡς τῶν θηρίων ὄντων βοηθῶν ἡμῖν. [10] Οὐ κυρίως δὲ οῦτοι βοηθοὶ ἀλλὰ καταχρηστικῶς λέγονται, εὑρίσκονταί γέ τοι πρὸς ἀλήθειαν (καὶ) πολέμιοι. ὥσπερ καὶ τῶν πόλεων ἔστιν ὅτε οἱ σύμμαγοι προδόται καὶ αὐτόμολοι καὶ ἐν ταῖς φιλίαις οἱ κόλακες ἀντὶ ἔταίρων ἐχθροί. Οὐρανὸν δὲ καὶ ἀγρὸν συνωνύμως κέκληκεν ὰλ-

<sup>(1)</sup> Tout ce passage est énigmatique le par rapport au reste de l'œuvre, puisqu'il soutient l'utilité des passions et des sensations, alors que la sensation est ailleurs conçue comme indifférente et la passion comme essentiellement mauvaise; 2° en lui-même, puisqu'il affirme le dualisme de la raison et de la partie irrationnelle (composée uniquement de la sensation et de la passion) tout en usant du langage stoicien. Il est en tout cas certain que les idées sont d'inspiration aristotélicienne :

Aussi il a dit exactement : « L'aide est conforme à luimême ». Véritablement cet auxiliaire est allié à l'intelligence, comme un frère et un consanguin; car c'est d'une âme unique que la sensation et les passions sont les parties et les produits (1).

IV [9] Il y a deux espèces d'auxiliaires; l'une consiste en passions, l'autre en sensations. Pour le moment, il fera naître seulement la première espèce; car il dit : « Et Dieu faconna encore de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel; et il les mena à Adam, pour voir comment il les appellerait; et chacune des appellations qu'Adam leur donna comme âmes vivantes, fut leur nom » (Gen. 2,19). Tu vois quels sont nos auxiliaires, les animaux, les passions de l'àme: car après avoir dit : « faisons-lui un aide conforme à lui-même », il ajoute : « il façonna les animaux », parce que ces animaux sont des auxiliaires pour nous. [10] Ce n'est pas au sens propre qu'on les appelle auxiliaires mais abusivement; car, en vérité, on trouve aussi qu'ils sont nos ennemis, comme dans les cités alliées il y en a quelquefois qui sont traîtres et transfuges et comme dans l'amitié les flatteurs d'amis deviennent ennemis (2). Ciel et champ sont des expressions synonymes: ils désignent allégoriquement

au § 6, critique formelle de la théorie stoïcienne des passions-jugements : sur l'usage théorique et pratique des sensations et des passions de plaisir et de peine qui s'y rattachent, cf. Aristote, De anima, III, 7, 2; De sensu, 1; les sensations externes σωτηρίας ἕνεκα ὑπάρχουσιν.

<sup>(2)</sup> Sur le plaisir comparé à un traître et à un flatteur, cf. Plut., Fragm. 20, 4 (Stobée, Floril., 6,45).

γειλούψη του πουμ. ορτος λχό και φε αλέρε αματογας κας βλάστας έγει μυρίας όσας καὶ ώς οδρανός πάλιν λαμπράς καὶ θείας καὶ εὐδαίμονας φύσεις. [11] Θηρίοις δέ καὶ πτηνοῖς ἀπεικάζει τα πάθη, ότι σίνεται τον νοῦν ἀτίθασα και άνήμερα όντα καὶ ότι πτηνών τρόπον ἐπιποτάται τῆ διανοία: όξεῖα γὰρ ή τούτων καὶ ἀνεπίσχετος όρμή. Οὐ παρέργως δε πρόσκειται τῷ « ἔπλασε » τὸ « ἔτι ». Διά τί; ότι καὶ ἐπάνω πεπλάσθαι | τὰ θηρία φησὶ πρὸ τῆς άνθρώπου γενέσεως, (ώς) και δηλοί διά τούτων έν έκτη ήμέρα: « καὶ εἶπεν Ἐξαγαγέτω ή γη ψυγήν ζώταν κατά γένος, τετράποδα καὶ έρπετά καὶ θηρία » (Gen. 1,24). [12] Τί παθών οῦν ἄλλα πλάττει θηρία νῦν οὐκ ἀρκεσθεὶς τοις προτέροις; λεκτέον οὖν ἤθικῶς μὲν τοῦτο πλούσιόν έστι τὸ κακίας γένος έν τῷ γενητῷ, ώστε ἀεὶ γεννασθαι τα φαυλότατα έν τούτω, φυσικώς δε έκεινο, πρότερον μέν έν τῆ έξαημέρφ τὰ γένη τῶν παθῶν καὶ τὰς ἰδέας εἰργάζετο, νυνὶ δὲ τὰ εἴδη προσπλάττει διό φησιν « ἔπλασεν έτι ». [13] "Οτι δε τὰ πάλαι κατασκευασθέντα γένη ην, φανερόν εξ ών φησιν « έξαγαγέτω ή γη ψυχήν ζώσαν» οὐ κατ' εἶδος, ἀλλὰ « κατὰ γένος ». Καὶ τοιοῦτος ἐν άπασιν ευρίσκεται πρό γὰρ τῶν εἰδῶν ἀποτελεῖ τὰ γένη, ώσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου προτυπώσας γὰρ τὸν γενικὸν ἄνθρωπον, ἐν ιδ τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ γένος φη-

<sup>(1)</sup> Sur ces passions « intelligibles » voir la distinction storcienne chez Chrysippe : Aét., *Placita*, IV, 9, 13 (Diels, *Dox. gr.*,

l'intelligence : car elle contient, comme un champ. des milliers de rameaux et de germes, et, comme le ciel, des natures brillantes, divines et heureuses. [11] Il assimile les passions à des bêtes et à des oiseaux, parce que, indomptées et sauvages, elles dévastent l'intelligence, et qu'elles volent, comme des oiseaux. sur la pensée; car leur élan est rapide et incoercible. Ce n'est pas en vain qu'aux mots : « il a façonné », il ajoute : « encore ». Pourquoi? C'est qu'il dit plus haut que les animaux furent façonnés avant la naissance de l'homme, comme il le montre par ces paroles, le sixième jour : « Et il dit : Que la terre produise en àme vivante, genre par genre, les quadrupèdes, et les reptiles, et les animaux » (Gen. 1,24). [12] Dans quelle intention façonne-t-il maintenant d'autres animaux, non content de ceux d'avant? Au sens moral il faut dire : le genre du vice est fécond dans le devenir; en lui s'engendrent toujours les pires choses; et au sens physique : Auparavant, dans l'œuvre des six jours, il faisait les genres et les idées des passions; il en façonne maintenant les espèces, et c'est pourquoi il dit : « il façonna encore ». [13] Que c'était bien les genres qui furent naguère constitués, c'est clair d'après les mots : « Que la terre produise en âme vivante ». non pas espèce par espèce, mais « genre par genre ». En toutes choses, on le trouve pareil: avant les espèces, il achève les genres, par exemple pour l'homme: ayant formé d'abord l'homme générique dans lequel il y a, dit-il, le genre mâle et femelle, il fait ensuite l'espèce qui est Adam (1).

498, 5): Χρύσιππος τὸ μὲν γενικὸν ἡδὺ νοητόν, τὸ δὲ εἰδικὸν καὶ προσπῖπτον ἤδη αἰσθητόν.

σίν είναι, ύστερον το είδος απεργάζεται τον Αδάμ. Ν 14 Τούτο μέν ούν το είδος των βοκθών είσκαε, το δ' έτερον ύπερτίθεται το της αίσθήσεως, έστ' αν έπιγειρή πλάττειν την γυναϊκα' έκεῖνο δ' ύπερθέμενος περί της των ονομάτων θέσεως τεγνολογεί. Έστι δε καὶ ή τροπική και ή έητη ἀπόδοσις άξια του θαυμάζεσθαι ή μέν έπτή, παρόσον την θέσιν των όνομάτων προσήθε τω πρώτω γενομένω ο νομοθέτης. 15 Καὶ γάρ οἱ παρ' "Ελλησι φιλοσοφούντες είπον είναι σοφούς τούς πρώτους τοίς πράγμασι τὰ ονόματα θέντας. Μουσής δὲ ἄμεινον, ὅτι πρώτον μέν ού τισι των πρότερον, άλλα τῷ πρώτῷ γενομένω, ίνα ώσπες αὐτὸς ἀργὰ τοῖς ἄλλοις γενέσεως ἐπλάσθη. ούτως και αυτός άργη του διαλέγεσθαι νομισθή — μή γάρ όντων ονομάτων, ούδ' αν διάλεκτος ήν, — ἔπειτα ότι πολλών μέν τιθέντων ονόματα διάσωνα καὶ ἄμικτα ἔμελλεν έσεσθαι, άλλων άλλως τιθέντων, ένὸς δὲ ἄφειλεν κ θέσις ἐφαρμόττειν τῷ πράγματι, καὶ τοῦτ' εἶναι σύμβολον άπασι τὸ αὐτὸ τοῦ τυγγάνοντος ή τοῦ σημαινομένου. VI [16] 'Ο δε ήθικός λόγος τοιοῦτός έστιν' τὸ « τί » πολλάχις τίθεμεν άντὶ τοῦ « διὰ τί », οἶον τί λέλουσαι, τί περιπατεῖς, τί διαλέγη, πάντα γάρ ταῦτα άντὶ τοῦ « διὰ τί ». "Οταν οὖν λέγη « ἰδεῖν τί καλέσει », άκουε ἴσον τῶ, διὰ τί καλέσει καὶ προσκαλέσεται καὶ άσπάσεται τούτων έκαστον ο νούς, πότερον ένεκα τού

V 14 Telle est l'espèce d'auxiliaire dont il a parlé, et il diffère de traiter de l'autre, celle de la sensation, jusqu'à ce qu'il entreprenne de façonner la femme; ayant différé ce sujet, il disserte sur l'art de donner les noms. L'interprétation figurée comme la littérale est digne d'admiration. L'interprétation littérale, parce qu'elle a rattaché l'établissement des noms au premier homme qui fût né. [15] Les philosophes grecs ont dit que les premiers qui imposèrent les noms aux choses furent des sages 1; Moïse a dit mieux : d'abord ce n'est pas l'œuvre de quelques hommes antérieurs, mais du premier qui fût né; de cette façon, comme il a été fait principe de génération pour les autres hommes, on estime qu'il fut aussi principe du langage (car sans noms, il n'y aurait pas de langage). Ensuite, si plusieurs donnaient les noms, ils devraient être divers et sans unité, parce que chacun les donne différemment; mais avec un seul, le nom posé devait s'adapter à la chose, et ce signe devait être pour tous la même chose que l'objet ou que la chose signifiée. VI [16] Le sens moral est le suivant: nous mettons souvent pourquoi (τί) au lieu de pourquoi (διὰ τί), par exemple : pourquoi (τί) s'est-il baigné? pourquoi (τί) se promène-t-il? pourquoi (τί cause-t-il? tout cela au lieu de pourquoi (διὰ τί). Lorsqu'il dit: « voir pourquoi (τί) il appellera », comprends comme s'il y avait: pourquoi (διὰ τί) l'intelligence appellera, invoquera et aimera chacun de ces objets. Est-ce seulement pour le nécessaire, parce que l'être mortel a été joint nécessairement aux passions et aux

<sup>(1)</sup> Théorie de Platon, Crat., 401 B.

άναγκαίου μόνον, ότι κατέζευκται το θνητον έξ άνάγκης πάθεσι καὶ κακίκις, ἡ καὶ ἔνεκα τοῦ ἀμέτρου καὶ περιττου; και πότερον διά της του γηγενούς γρειας ή δια τό κοίνειν αύτα βέλτιστα καὶ θαυμασιώτατα; 17 Ο:00 ήδονή γρήσθαι δεί το γεγονός άλλ' ο | μέν σαθλος ώς άγαθῷ τελείω γρήσεται, ὁ δὲ σπουδαῖος ὡς μόνον άναγκαίω. λωδις λας μφολές ορφερ λίλεται των εν τώ βλυτώ γένει. Πάλιν την των γρημάτων ατήσιν ο μεν (φαύλος τελειότατον αγαθόν αρίνει, ό δε σπουδαίος αναγκαίον και γρήσιμον αὐτὸ μόνον. Εἰκότως οὖν ὁ θεὸς ἰδεῖν καὶ καταμαθείν βούλεται, πως έκαστον τούτων προσκαλείται ό νούς, εἴτε ώς ἀγαθὰ εἴτε ώς ἀδιάφορα ή ώς κακὰ μέν. γρειώδη δε άλλως. 18 Διο και παν ο άν προσεκαλέσατο καί ήσπάσατο ώς ψυγήν ζώσαν ισότιμον αυτό ήγησάμενος ψυγή, τοῦτο όνομα οὐ τοῦ κληθέντος ἐγίνετο μόνον, άλλά καὶ τοῦ καλέσαντος οίον, εἰ ἀπεδέξατο ήδονήν. έκαλεῖτο ήδονικός, εἰ ἐπιθυμίαν, ἐπιθυμητικός, εἰ ἀκολασίαν, ακόλαστος, εί δειλίαν, δειλός, καὶ οῦτως ἐπὶ τῶν άλλων ωσπερ γαρ από των αρετών ό κατ' αυτάς ποιός καλεϊται φρόνιμος ή σώφοων ή δίκαιος ή άνδρεῖος, ούτως άπο τῶν κακιῶν ἄδικος καὶ ἄυρων καὶ ἄνανδρος, ἐπειδάν τας έξεις προσκαλέσηται καὶ δεξιώσηται.

VII [19] « Καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ,

<sup>(1)</sup> C'est la théorie stoïcienne des choses indifférentes; sur l'usage bon ou mauvais de ces choses, cf. Plut., De Stoïc. re-

vices, ou bien est-ce pour ce qu'ils ont d'immodéré et de superflu? Est-ce à cause des besoins de l'être né de la terre, ou parce qu'il les juge ce qu'il y a de meilleur et de plus admirable? [17] Par exemple, il faut que l'être qui est né use du plaisir; mais le méchant en usera comme d'un bien parfait, et le vertueux seulement comme d'une chose nécessaire (1) : car rien ne se produit sans plaisir dans la race mortelle. Soit encore l'acquisition des richesses : le méchant la juge un bien très parfait, et le sage seulement nécessaire et utile. Naturellement donc, Dieu veut voir et apprendre comment l'intelligence appelle à soi et accueille chacune de ces choses, si c'est comme des biens, ou comme des maux, ou comme des choses indifférentes, utiles d'ailleurs. [18] C'est pourquoi tous les appels et les amitiés qu'elle pourrait leur faire, comme si c'était « une âme vivante », en leur accordant une dignité égale à celle de l'âme, deviennent les noms, non seulement de l'objet appelé, mais de celui qui l'a appelé : si par exemple c'est le plaisir qu'il a accueilli, il est homme de plaisir; si c'est le désir, homme de désir; si c'est l'intempérance, intempérant, si c'est la lâcheté, lâche, et ainsi des autres; de même que l'homme qualifié en vertu est appelé selon ses vertus, prudent, tempérant, juste ou courageux, on l'appelle selon les vices injuste, imprudent, làche, d'après les dispositions qui auront été appelées et accueillies.

VII [19] « Et Dieu fit tomber sur Adam une extase, et l'endormit; et il lui prit une de ses côtes », etc. Gen. pugn., 31 (Arnim, III, 29, 41). Mais il s'y ajoute la théorie cynique des ἀνάγχαια; cf. Télès ap. Stob. Flor., 5, 67.

έξης (Gen. 2,21). Το έητον έπι τούτου μυθωδές έστι: πῶς γὰρ ἄν παραδέξαιτό τις, ὅτι γέγονεν ἐκ πλευρκς άνδρός γυνή ή συνόλως άνθρωπος; τί δε έχώλυεν, ώσπερ έκ γης άνδοα έδημιούργει το αξτιον, ούτως και γυναζκα δημιουργήσαι; ό τε γάρ ποιών ό αὐτὸς ην ή τε ύλη σγεδόν ἄπειρος, εξ ής πάσα ποιότης κατεσκευάζετο. 20 Διά τί δε ούκ έξ άλλου μέρους, τοσούτων ύπαργόντων, άλλ' έκ πλευράς ἐτύπου τὴν γυναίκα; ποτέραν δὲ πλευράν [ἔλαεεν — ϊνα καὶ δύο μόνας ἐκφαίνεσθαι φώμεν, ποὸς γὰο άληθειαν ούδε πλήθος αύτων έδηλωσεν; — άρα γε την εὐώνυμον ή την δεξιάν; εἴ γε μην άνεπλήσου σασκὶ την έτέραν, ή ἀπολειπομένη ούν ἦν σασκίνη δήπου; καὶ μὴν άδελφαί γ' εἰσὶ καὶ συγγενεῖς πᾶσι τοῖς μέρεσιν αὶ ἡμῶν πλευραί καὶ σαρκός γεγόνασι. [21] Τί οὖν λεκτέον ; πλευράς ο βίος δνουάζει τὰς δυνάμεις. λέγομεν γὰο πλευράς έχειν τὸν ἄνθρωπον ἴσον τῷ δυνάμεις, καὶ εὔπλευρον εἶναι τὸν άθλητην άντι τοῦ ἰσγυρόν, και πλευράς ἔγειν τὸν κιθαρφδόν άντι τοῦ δύναμιν έρρωμένην έν τῷ ἄδειν. 22 Τούτου προειρημένου κάκεῖνο λεκτέον, | ότι ο γυμνός καὶ ἀνένδετος σώματι νοῦς — περί γάρ τοῦ μήπω ἐνδεδεμένου έστιν ο λόγος — πολλάς έγει δυνάμεις, έκτικήν ψυγικήν λογικήν διανοητικήν, άλλας μυρίας κατά τε είδη καί γένη. Ἡ μὲν ἔξις κοινή καὶ τῶν ἀψύγων ἐστὶ λίθων ξύλων, ής μετέχει καὶ τὰ ἐν ήμῖν ἐοικότα λίθοις ὀστέα.

2,21). Le sens littéral est ici fabuleux. Comment admettre qu'une femme, et en général un être humain, est né de la côte d'un homme? Qu'est-ce qui empêchait la Cause, comme elle fit l'homme de terre, d'en faire aussi la femme? Celui qui fait était le même, et la matière dont se constitua toute qualité (1, presque infinie. [20] Et pourquoi n'est-ce pas d'une autre partie, alors qu'il y en a tant d'autres, mais d'une côte, qu'il forma la femme? Et laquelle des deux côtes prit-il (en admettant qu'il n'en indique que deux: car en réalité il n'a pas non plus indiqué de nombre? Est-ce la gauche ou la droite? Et s'il combla de chair la place de l'une, celle qui restait ne fut-elle pas aussi de chair? Nos côtes sont sœurs et parentes en toutes leurs parties, et elles sont de chair. [21] Que dire? Dans la vie commune, on nomme côtes les puissances; nous disons : cet homme a des côtes, pour : il a des forces: cet athlète a de bonnes côtes, au lieu de : est fort; ce joueur de cithare a des côtes, au lieu de : de la force et de la vigueur dans le chant. [22] Ceci dit, il faut ajouter que l'intelligence nue et non liée au corps il est question de celle qui n'est pas encore liée) a beaucoup de puissances, celle de la disposition, de la nature, de l'âme, de la raison, de la pensée discursive, et mille autres, suivant leurs genres et leurs espèces. La disposition lui est commune avec les êtres inanimés, la pierre et le bois: et ce qui en nous y participe, ce sont les choses semblables aux pierres, les os. La nature s'étend aussi aux plantes;

<sup>(1)</sup> C'est une idée stoïcienne; cf. Gal., De elementis, I. 6 (Arnim, Fragm., II, 134, 33).

ΤΙ δε φύσις διατείνει και έπι τα φυτά και έν ήμεν δέ έστιν ἐοικότα φυτοίς. ὄνυγές τε καὶ τρίγες ἔστι δε ή φύσις έξις ήδη χινουμένη. 23 Υυγή δέ έστι σύσις προσείληφυία φαντασίαν και όρμην αύτη κοινή και των άλόγων έστίν. Έγει δε καί ό ήμετερος νούς αναλογούν τι αλόπου ψυγή. Πάλιν ή διανοητική δύναμις ίδια του νου έστι, καί ή λογική κοινή μέν τάγα καί των θειστέρων φύσεων, ίδια δε ώς εν θνητοίς άνθρώπου αυτη δε διττή, ή μεν καθ' ην λογικοί έσμεν νοῦ μετέγοντες, η δε καθ' ην διαλεγόμεθα. [24] "Εστιν (ούν καί) άλλη δύναμις έν ψυγή τούτων άδελφή, ή αίσθητική, περί ής έστιν ό λόγος οὐδέν γάρ άλλο νύν ύπογράφει ή γένεσιν τῆς κατὶ ἐνέργεικν αἰσθήσεως καὶ κατά λόγον. VIII. Μετά γάρ νοῦν εὐθύς έδει δημιουργηθήναι αἴσθησιν βοηθόν αὐτῷ καὶ σύμμαγον. Τελεσιουργήσας οὖν ἐκεῖνον τὸ δεύτερον καὶ τῆ τάξει καὶ τῆ δυνάμει πλάττει δημιούργημα, την κατ' ένέργειαν αἴσθησιν, πρός συμπλήρωσιν τῆς όλης ψυγῆς καὶ πρός την των ύποκειμένων άντιληψιν. [25] Πώς ούν γεννάται; ώς αὐτὸς πάλιν φησίν, ὅταν ὑπνώση ὁ νοῦς τῷ γάρ όντι ύπνώσαντος νοῦ γίνεται αἴσθησις, καὶ γάρ έμπαλιν έγρηγορότος νου σβέννυται τεκμήριον δέ όταν τι

<sup>(1)</sup> C'est la théorie stoïcienne connue (Arnim, II, 205, 2). Mais une difficulté est la distinction de la pensée discursive et particulière à l'intelligence humaine, tandis que la raison lui est commune avec Dieu: les Stoïciens appellent la raison in-

il y a en nous des choses semblables aux plantes. les ongles et les cheveux: la nature, c'est la disposition qui est maintenant en mouvement. [23] L'âme est la nature, à laquelle s'ajoutent représentation et inclination; elle lui est commune avec les êtres sans raison; mais notre intelligence a une partie analogue à l'âme de ces êtres. Maintenant, la puissance de la pensée discursive est propre à l'intelligence, et la puissance rationnelle, si elle lui est peut-être commune avec les natures plus divines, est, chez les êtres mortels, particulière à l'homme : elle est de deux espèces; suivant l'une, nous sommes raisonnables en participant à l'intelligence: suivant l'autre, nous avons un langage (1). [24] Il y a aussi dans l'âme une autre puissance, sœur de celle-là, celle de la sensation; c'est elle dont il est question : il ne décrit pas autre chose maintenant que la genèse de la sensation en acte. Et c'est avec raison. VIII. Car après l'intelligence il fallait tout de suite faire la sensation qui en est l'aide et l'alliée. Ayant achevé l'intelligence, il façonne une œuvre qui est en rang et en puissance la seconde, la sensation en acte, pour compléter l'ensemble de l'âme, et pour qu'elle reçoive les impressions des objets. [25] Comment est-elle engendrée? C'est, comme il le dit lui-même, lorsque l'intelligence dort. C'est réellement quand l'intelligence dort que la sensation survient, et inversement, à son réveil, elle s'éteint. En voici une preuve : lorsque

différemment διανοητικόν (Arn., Fragm., II, 226, 22), λογιστικόν (ibid., 24). Une pareille distinction se rattache à Aristote, De anima, II, 3 fin, qui distingue le νοῦς non séparé de l'âme du νοῦς séparé.

βουλώμεθα άκριδώς νοήσαι, είς έρημίαν αποδιδράσκομεν, καταμύομεν τὰς όψεις, τὰ ὧτα ἐπιφράττομεν, ἀποταττόμεθα ταῖς αἰσθήσεσιν. Οὅτως μὲν ὅταν ἀναστῆ καὶ έγρηγόρσει γρήται όνους, φθείσεται αϊσθησις. 26 "Ιδωμεν δε καὶ θάτερον, πῶς ὅπνω γρῆται ὁ νοῦς. Περιαναστάσης καί ζωπυρηθείσης αἰσθήσεως, όταν ή όψις γραφέων ή πλαστών έργα εὖ δεδημιουργημένα καθορά, οὐγ ὁ νοῦς άπρακτός έστι νοητόν έπινοῶν οὐδέν; τί δ' ὅταν ή ἀκοή ποοσέγη φωνής έμμελεία, δύναται ο νοῦς λογίζεσθαί τι τῶν οἰκείων; οὐδαμῶς. Καὶ μὴν πολύ πλέον ἄπρακτος γίνεται, όταν ή γεδοις έξαναστάσα λάθοως έμπιπλήται τῶν γαστρὸς ήδονῶν. [27] Διὸ καὶ Μωυσῆς φοδηθείς, μή ποτε ό νοῦς μὴ μόνον κοιμηθῆ, άλλὰ καὶ τελείως ἀποθάνη, φησίν έν | έτέροις: « καὶ πάσσαλος ἔσται σοι ἐπὶ τῆς ζώνης σου καὶ ἔσται, ὅταν διακαθιζάνης, ὀρύξεις ἐν αύτῷ καὶ ἐπαγαγῶν καλύψεις τὴν ἀσγημοσύνην σου » (Deut. 23,13), πάσσαλον συμβολικώς φάσκων τον έξορύσσοντα λόγον τὰ κεκρυμμένα τῶν πραγμάτων. [28] Κελεύει δ' αὐτὸν φορεῖν ἐπὶ τοῦ πάθους, δ ἀνεζῶσθαι γρλ καὶ μή ἐᾶν κεγαλάσθαι καὶ ἀνεῖσθαι τοῦτο δὲ πρακτέον, όταν ό νούς τοῦ τόνου τῶν νοητῶν ἀποστὰς ὑριῆται πρὸς τὰ πάθη καὶ διακαθιζάνη ἐνδιδούς καὶ ἀγόμενος ὑπό τῆς σωματικής ανάγκης. 20 Καὶ ούτως έγει όταν έν ταίς

<sup>(1)</sup> Comp. Platon, *Phédon*, 65 e — 66 a, sur l'incompatibilité de la sensation et de la connaissance intellectuelle: cette idée est d'ailleurs opposée à la théorie aristotélicienne des ; 25 et

nous voulons avoir une pensée nette, nous fuyons dans la solitude, nous fermons les yeux, nous nous détachons des sensations. Ainsi, lorsque l'intelligence s'élève et qu'elle est à l'état de veille, la sensation disparait. [26] Voyons le second point, comment l'intelligence est dans l'état de sommeil. Lorsque la sensation s'est relevée et ranimée. lorsque la vue a le spectacle d'œuvres bien faites de peintres ou de sculpteurs, l'intelligence n'est-elle pas inactive, ne pensant à rien d'intelligible? Lorsque l'ouïe s'attache à la justesse d'une voix, l'intelligence est-elle capable de réfléchir à un de ses objets propres? Nullement. Et elle est encore bien plus inactive, lorsque le goût ayant surgi s'emplit gloutonnement des objets agréables au ventre (1). [27] Aussi Moïse, dans la crainte que l'intelligence ne s'endorme pas seulement, mais meure complètement, dit ailleurs : « Tu auras un pic à ta ceinture, et, lorsque tu iras à la selle. tu feras un trou avec ce pic: puis, en recouvrant, tu cacheras ton indécence » (Deut. 23,13). Le pic est symboliquement le discours qui creuse les choses cachées. [28] Il ordonne de le porter sur la passion, dont il faut se ceindre, sans la laisser relâchée et à l'abandon. Il faut agir ainsi, lorsque l'intelligence, se détachant de l'effort tendu vers les intelligibles, se laisse aller aux passions et « va à la selle », cédant aux entraînements de la nécessité corporelle. [29] Il en est bien ainsi : lorsque, dans les repas délicats. l'intelligence s'oublie

29. Cf. le développement Plut., De curiositate, 12, qui finit par : τὴν αἴσθησιν ὅλιγα κινοῦσιν οἱ πλεῖστα τῆ διανοία χρώμενοι.

άβροδιαίτοις συνουσίαις έπιλάθηται ό νοῦς έαυτοῦ κρατηθείς τοις έπὶ τὰς ήδονὰς ἄγουσι, δεδουλώμεθα καὶ άκατακαλύπτω τη άκαθαρσία γρώμεθαι έάν δε ό λόγος έσγύση άνακαθάραι το πάθος, ούτε πίνοντες μεθυσκόμεθα ούτε έξυβρίζομεν διά κόρον, άλλα δίγα του ληρείν νηφάλια σιτούμεθα. 30 Ουκούν ή τε των αισθήσεων έγρηγορσις ύπνος έστι (τού) νοῦ ή τε τοῦ νού ἐγρήγορσις ἀπραζία των αίσθήσεων, καθάπες καὶ ήλίου άνατείλαντος μέν άφανεῖς αί των άλλων ἀστέρων λάμθεις, καταδύντος δε έκδηλοι: ήλίου δή τρόπον ό νούς έγρηγορώς μεν έπισκιάζει ταίς αίσθήσεσι, κοιμηθείς δε αύτας εξέλαμψε. ΙΧ 31 Τούτων είσημένων έφαρμοστέον τας λέξεις. « Επέβαλε » φησίν « ό θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὅπνωσεν » (Gen. 2,21. Όρθῶς: ή γὰρ ἔκοτασις καὶ τροπή τοῦ νοῦ ὅπνος ἐστὶν αὐτοῦ: ἐξίσταται δέ, όταν μη πραγματεύηται τὰ ἐπιδάλλοντα αὐτῷ νοητά ότε δ' οὐκ ἐνεργεῖ ταῦτα, κοιμᾶται. Εὖ δὲ τὸ φάναι ότι ἐξίσταται, τοῦτο δ' ἐστὶ τρέπεται, οὐ παρ' ἐαυτόν, άλλα παρά τον ἐπιδάλλοντα καὶ ἐπιρέροντα καὶ ἐπιπέμποντα την τροπην θεόν. [32] Καὶ γὰρ οὕτως ἔγει εἰ γοῦν παρ' έμε ἦν τὸ τρέπεσθαι, ὁπότε ἐδουλόμην, ἂν ἐγρώμην αὐτῷ, καὶ ὁπότε μὴ ἐπροηρούμην, ἄτρεπτος διετέλουν: νυνί δὲ καὶ ἀντιφιλονεικεῖ μοι ή τροπή, καὶ πολλάκις βουλόμενος καθήκον τι νοήσαι έπαντλούμαι ταϊς παρά το καθήκον ἐπιρροίαις, καὶ ἔμπαλιν ἔννοιάν τινος λαμδάνων αίσγροῦ ποτίμοις έννοίαις ἀπερρυψάμην έκεῖνο, θεοῦ τῆ έαυτου γάριτι γλυκύ νᾶμα άντὶ άλμυρου ἐπεισγέαντος τῆ sous l'influence des excitations du plaisir, nous sommes dans l'esclavage, et nous mettons à découvert notre impureté; mais si la parole a la force de purifier la passion, nous ne buvons pas jusqu'à l'ivresse, nous ne mangeons pas jusqu'à la satiété, mais, sans folie, nous mangeons sobrement. [30] Donc l'éveil des sensations est le sommeil de l'intelligence, et l'éveil de l'intelligence l'inertie des sens; ainsi, au lever du soleil, les éclats des autres astres disparaissent, et, à son coucher, ils apparaissent; comme le soleil, l'intelligence, en s'éveillant. obscurcit les sensations, et en s'endormant, les laisse briller. IX [31] Ceci dit. il faut y adapter la lettre du texte. « Dieu fit tomber une extase sur Adam et l'endormit » 'Gen. 2,21. L'extase et la transformation de l'intelligence, c'est le sommeil de cette faculté : elle est dans l'extase, lorsqu'elle ne s'occupe pas des intelligibles qui l'impressionnent: lorsqu'elle ne les produit plus par son acte, elle s'endort. Il est bon de dire : elle est dans l'extase. c'est-à-dire elle est transformée, non pas par clle-mème, mais par Dieu qui fait tomber sur elle, apporte, envoie la transformation. [32] Il en est bien ainsi; s'il dépendait de moi de me transformer à ma volonte, j'en userais; et, lorsque je ne l'aurais pas décidé, je resterais sans changement. En fait, la transformation s'oppose à ma volonté; souvent lorsque je veux penser à quelque devoir, je suis submergé par des courants contraires au devoir; inversement, ayant l'idée de quelque chose de honteux, j'en ai été purifié par des idées qui étanchent la soif; c'est Dieu qui par sa grâce avait versé dans l'âme un courant d'eau

ψυγή. 33 Παν μέν συν τό γενητόν αναγκαίον τοέπεσθαι. ίδιον γάρ έστε τούτο αύτού, ώσπες θεού το άτρεπτου είναι άλλι οί μεν τραπέντες κατέμειναν άγρι παντελους φθοράς, οί δ' όσον μόνον παθείν το θνατόν, ούτοι δ' είθος άνεσώθησαν. 34 Διο καί Μωυσής σησινότι « ουκ δέάσει τον ολοθρεύοντα είσελθειν είς τας οικίας ύμων πατάξαι » (Exod. 12,23) έχ μεν γάρ τον δλοθρεύοντα — Ελεθρος δέ ψυγης έστιν ή τροπή - είσελθεῖν είς την ψυγήν, ίνα το ίδιον ένδειζηται του γενητού ουν άφήσει δε ο θεός τόν τοῦ ορώντος ἔγγονον Ίσραἢλ ούτως τραπῆναι, ώστε πληγήναι ύπο της τροπής, άλλα άναδραμεϊν και άνακύψαι όσπες έκ βυθού καὶ άνασωθηναι βιάσεται. \ 35 « Έλαβε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ » 'Gen. 2,211. Τῶν πολλών του νου δυνάμεων μίαν έλαδε την αίσθητικήν. Το δε « έλαδεν » ουν άντι του άφετλεν άκουστέον. άλλ' άντι του κατηρίθμησεν, εξήτασεν, ώς έν έτέρρις « λάβε τὸ κεφάλαιον τῶν σκύλων τῆς αἰγμαλωσίας » (Num. 31,26). 36 Τί οὖν ἐστιν ὁ βούλεται παραστῆσαι; διχώς αἴσθησις λέγεται, ή μέν καθ' έξιν, ήτις και χοιμωμένων ήμων έστιν, ή δε κατ' ένέργειαν. Τής μεν ούν προτέρας τῆς καθ' έξιν ὄφελος οὐδέν, οὐδέ γὰρ αὐτῆ τῶν ύποκειμένων άντιλαμδανόμεθα, της δε δευτέρας της κατ' ένεργειαν, διὰ ταύτης ποιούμεθα τὰς τῶν αἰσθητῶν ἀντι-

<sup>[1]</sup> Il laut distinguer dans tout ce qui précède : 1º l'affirma-

douce, à la place d'eau salée. [33] Tout être engendré subit nécessairement des changements, c'est une de ses propriétés, comme c'est une propriété de Dieu d'être immuable; mais, le changement subi, les uns y sont restés jusqu'à destruction complète; les autres dans la mesure seulement où ils subissent l'action de l'élément mortel; mais tout de suite après, ils ont été sauvés. [34] C'est pourquoi Moïse dit : « Il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper » Ex. 12,33). Il laisse bien entrer le destructeur la destruction de l'âme, c'est le changement), pour manifester ce qui est propre à l'être engendré; mais Dieu ne permettra pas que le fils du voyant Israël subisse un changement tel, qu'il en soit blessé; il le forcera à remonter, à émerger comme d'un abîme, à être rappelé d'exil (1). X [35] « Il prit une de ses côtes » Gen. 2.21). Des multiples puissances de l'intelligence il en prit une, celle de sentir. Il faut entendre : « il prit » non dans le sens de : il retira, mais de : il mit au nombre de, il classa dans, comme en un autre endroit : « Prends le principal des dépouilles des prisonniers de guerre » Nomb. 31.26). [36] Qu'est-ce donc qu'il veut faire entendre? Sensation se dit en deux sens, la sensation comme disposition, qui existe aussi quand nous dormons, et la sensation en acte. La première, la sensation comme disposition, ne sert à rien, car par elle nous n'avons pas l'impression des objets; mais la seconde, celle en acte, est utile; c'est par elle que nous nous formons les impressions des tion 'platonicienne) de la mobilité du devenir, 2º l'interpréta-

tion 'platonicienne) de la mobilité du devenir, 2º l'interprétation morale et religieuse de l'impuissance humaine.

λήψεις. 37 Γεννήσας ούν την προτέραν την καθ' έξιν αϊσθησιν, ότε καὶ τὸν νοῦν ἐγέννα - σὸν γὰο πολλαῖς δυνάμεσιν ήρεμούσαις αὐτὸν κατεσκεύαζε, - νῶν βούλεται την κατ' ἐνέργειαν ἀποτελέσαι: ἀποτελεῖται δε ή κατ' ένέργειαν, όταν ή καθ' έξιν κινηθείσα ταθή μέγρι της σαςκός και των αισθητικών άγγείων. ώσπεο γάο φύσις άποτελείται χινηθέντος σπέρματος, ούτως καλ ένέργεια κινηθείσης έξεως. ΧΙ 38 « 'Ανεπλήρου δε σάρχα αντ' αὐτῆς » (Gen. 2,21), τουτέστι συνεπλήρου την καθ έξιν αἴοθησιν άγων εἰς ἐνέργειαν καὶ τείνων αὐτὴν άγρι σαρκός καὶ τῆς όλης ἐπιφανείας. Διὸ καὶ ἐπιφέρει ὅτι « ῷκοδόμησεν είς γυναΐκα » (Gen. 2,22),διά τούτου παριστάς ότι οίκειότατον καὶ εὐθυδολώτατόν ἐστιν ὄνομα αἰσθήσεως γυνή : ώσπερ γάρ ο μέν άνηρ έν τῷ δρᾶσαι θεωρείται, έν δε τῷ πάσγειν ή γυνή, οὕτως ἐν μέν τῷ δρᾶν ὁ νοῦς, ἐν δέ το πάσγειν γυναικός τρόπον ή αϊσθησις έξετάζεται. 30 Μαθεῖν δὲ ἐκ τῆς ἐναργείας ῥᾶδιον ἡ ὄψις πάσγει ὑπὸ τῶν κινούντων αὐτὴν όρατῶν, τοῦ λευκοῦ, τοῦ μέλανος, τῶν ἄλλων, ἡ ἀκοὴ πάλιν ὑπὸ τῶν φωνῶν καὶ ἡ γεῦσις ύπο των γυλών διατίθεται, ύπο των άτμων ή ὄσφοησις, ύπὸ τραγέος καὶ μαλακοῦ ή άφή: καὶ ἠρεμοῦσί γε αί αίσθήσεις άπασαι, μέγρις αν προσέλθη έκάστη το κινήσον έξωθεν.

XII [40] « Καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάμ. και εἶπεν Ἀδάμ. Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου καὶ

<sup>(1)</sup> Théorie stoïcienne de la sensation : 1º distinction de la sensation en puissance et en acte (Aét. *Plac.*, IV, 8, 1; Diels, *Dox.*, 394,3); 2º sur la tension des puissances sensibles cf. Philon

sensibles. [37] Ayant engendré la première, la sensation comme disposition. lorsqu'il engendra l'intelligence car il la constitua en même temps que plusieurs puissances inactives), il veut effectuer maintenant la sensation en acte : mais la sensation en acte est effectuée, lorsque la sensation comme disposition a recu un mouvement et s'est tendue jusqu'à la chair et aux réceptacles sensoriels: comme la nature est effectuée par un mouvement de la semence, ainsi l'acte par un mouvement de la disposition. XI [38] « Il remplit de chair la place de la côte » (Gen. 2,21), c'est-à-dire : il compléta la sensation comme disposition, en l'amenant à l'acte, et en la tendant jusqu'à la chair et à la surface toute entière. Aussi ajoute-t-il : « Il la construisit en forme de femme » (Gen. 2,22); il indique par là que femme est le nom le plus convenable et le plus propre de la sensation: l'homme se reconnaît à l'action, la femme à la passion; ainsi l'intelligence se reconnaît à l'action et la sensation comme la femme. à la passion. [39] L'évidence l'apprend facilement; la vue subit l'effet des visibles qui la meuvent, du blanc, du noir et des autres; l'ouïe est disposée par les sons, le goût par les saveurs, l'odorat par les odeurs. le toucher par le rude et le mou; et toutes les sensations sont inertes, jusqu'à ce que leur moteur survienne à chacune de l'extérieur (1).

XII [40] « Et il l'amena à Adam; et Adam dit : C'est maintenant un os de mes os et la chair de ma

lui-même. De fuga. 182; 3° sur les sensibles spéciaux, Gal., De usu part., 8, 6 (Arn., Fragm., II, 232, 4).

σχοξ έκ της σαρκός μου » (Gen. 2,22, 23). Την κατ ένέργειαν αϊσθησιν άγει ό θεός πρός τον νούν, είδως ότι άνακάμπτειν | δεί την κίνησιν αυτής και άντίληψιν έπι νουν. Ο δε θεασάμενος ήν πρότερον είγε δύναμιν καί καθ εξιν ήρεμούσαν νῦν ἀποτέλεσμα καὶ ἐνέργειαν γεγενημένην καὶ κινουμένην, θαυμάζει τε και άναφθέγγεται φάσκων ότι σύκ έστιν άλλοτρία αύτου, άλλά σφόδρα οίκεία. 41 « τουτο » γάρ φησιν « εστίν όστοῦν έχ τῶν ἐμῶν ἐστῶν» τουτέστι δύναμις έκ των έμων δυνάμεων — έπὶ γὰς δυνάμεως καὶ ἰσγύος νῦν παρείληπται τὸ ὀστέον — καὶ πάθος ἐκ τῶν ἐμῶν παθών· « καὶ σὰρξ » φησίν « ἐκ τἢς σαρκός μου »· πάντα γὰρ όσα πάσγει ή αἴσθησις, ούκ ἄνευ νοῦ ὑπομένει, πηγή γάρ οὖτός ἐστιν αὐτῆ καὶ θεμέλιος ῷ ἐπερείδεται. 42 Αξιον δέ σκέψασθαι, διὰ τί τὸ « νῦν » προσετέθη. « Τοῦτο » γάρ φησι « νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν,ὀστῶν μου ». Ἡ αἴσθησις φύσει νῦν ἐστι κατὰ τὸν ἐνεστῶτα γρόνον ὑφισταμένη μόνον. ΄Ο μέν γάρ νοῦς τῶν τριῶν ἐφάπτεται γρόνων, καὶ γάρ τὰ παρόντα νοεῖ καὶ τῶν παρεληλυθότων μέμνηται και τὰ μέλλοντα προσδοκά: [43] ή δε αἴσθησις οὕτε μελλόντων άντιλαμβάνεται οὐδ' άνάλογόν τι πάσχει προσδοκία ή έλπίδι ούτε παρεληλυθότων μέμνηται, άλλ' όπο του ήδη κινούντος καὶ παρόντος μόνου πάσγειν πέφυκεν, οἶον όφθαλμός λευχαίνεται νῦν ὑπὸ τοῦ παρόντος λευχοῦ, ὑπὸ δε του μή παρόντος οὐδεν πάσγει. Ο δε νους και έπι το μή παρόντι χινείται, παρεληλυθότι μέν χατά μνήμην, μέλλοντι δέ έπελπίζων καὶ προσδοκῶν. XIII [44] « Ταύτη

chair " (Gen. 2,22, 23). Dieu amène la sensation en acte à l'intelligence, sachant qu'il faut faire revenir vers l'intelligence son mouvement et l'impression qu'elle a reçue. Celui qui a vu la puissance et la disposition inerte qu'il avait avant devenir maintenant achèvement et acte et se mouvoir, s'étonne et parle en disant : elle n'est pas étrangère à moi-même, elle m'est tout à fait propre; [41] « ceci, dit-il, est un os de mes os », c'est-à-dire une puissance d'entre mes puissances car os a été pris maintenant au sens de puissance et de force), et un état d'entre mes états; « et c'est, dit-il, la chair de ma chair ». Car, tout ce que la sensation subit, ce n'est pas sans l'intelligence qu'elle le supporte; celle-ci est pour elle la source et le fondement sur lequel elle s'appuie. [42] Il faut examiner pourquoi on a ajouté « maintenant »; « c'est, dit-il, maintenant l'os de mes os ». La sensation est par nature maintenant, existant seulement dans le temps présent. L'intelligence atteint les trois temps; elle pense le présent, se souvient du passé, attend le futur; [43] la sensation, elle, n'a pas l'impression du futur et n'a aucun état analogue à l'attente ou à l'espoir; elle ne se souvient pas non plus du passé, mais par nature, elle pâtit uniquement par l'effet de ce qui la meut actuellement et de ce qui est présent; par exemple l'œil est blanchi par le blanc présent, sans rien subir de celui qui n'est pas présent. L'intelligence se meut aussi en rapport à ce qui n'est pas présent, au passé dans la mémoire, et à l'avenir dans l'espoir et l'attente (1). XIII [44] « Ainsi aussi elle sera ap-

<sup>1)</sup> Sur cette union de la sensation et de l'intelligence, op-

καὶ κληθήσεται γυνή » (Gen. 2,23), άντὶ τοῦ, διά τοῦτο ή αϊσθησις γυνή προσρηθήσεται, « ότι έκ άνδρος » του κινούντος αυτήν « λαμβάνεται αύτη » σησί. Διὰ τί συν τὸ « αύτη » πρόσκειται, ότι ἐστὶν ἐτέρα αἴσθησις, οὐκ έκ τοῦ νοῦ λαμβανομένη, άλλά σύν αύτω γεγενημένη. δύο γάς, ώς εἶπον ἤδη, εἰσὶν αἰσθήσεις, ἡ μὲν καθ' ἔξιν, ἡ δὲ κατ' ένέργειαν' [45] ή μεν οδν καθ' έξιν οδα έκ του άνδρός, τουτέστι τοῦ νοῦ, λαμδάνεται, άλλα σύν αὐτῷ φύεται ό γάο νούς, καθάπεο έδήλωσα, ότε έγεννᾶτο, σύν πολλαίς δυνάμεσι καὶ ἔξεσιν ἐγεννᾶτο, λογικῆ ψυγικῆ φυτικῆ. Θστε καί αισθητική. ή δε κατ' ένεργειαν έκ του νου 'έκ γάρ της έν νῶ καθ' ἔξιν οὔσης αἰσθήσεως ἐτάθη, ἵνα γένηται κατ' ένέργειαν, ώστε εξ αύτου του νου γεγενήσθαι την δευτέραν καί κατά κίνησιν. 46 Μάταιος δε ο νουίζων πρός τον άληθη λόγον έκ τοῦ νοῦ τι συνόλως γεννᾶσθαι ή έξ έαυτοῦ. Ούγ δράς ότι και τη έπι των ειδώλων καθεζομένη αισθήσει τή 'Ραγήλ νομιζούση έκ τοῦ νοῦ τὰ κινήματα εἶναι έπ:πλήττει ὁ βλέπων; ή | μέν γάρ φησι « δός μοι τέχνα, εί δε μή, τελευτήσω εγώ » (Gen. 30,1) · ο δε άποκρίνεται

posée à l'action propre de l'intelligence, cf. les Stoïciens : Galien, *De locis affectis*, II, 5 (Arnim, *Fragm.*, III, 231, 22). (1) Les Stoïciens distinguent en effet : 1º la faculté sensible

pelée femme » (Gen. 2,23 au lieu de : c'est pourquoi la sensation aura le nom de femme, « parce que, dit-il, celle-ci est prise de l'homme », c'est-à-dire de ce qui la met en mouvement. Pourquoi ajoute-t-il : « celle-ci »? C'est qu'il y a une autre sensation qui n'est pas prise de l'intelligence, mais qui est née avec elle; il y a, je l'ai déjà dit, deux sensations : l'une comme disposition, l'autre en acte; [45] la sensation comme disposition n'est pas prise de l'homme, c'est-à-dire de l'intelligence, mais grandit avec lui: l'intelligence, comme je l'ai montré, lorsqu'elle fut engendrée, le fut en même temps que plusieurs puissances et dispositions. celles de la raison, de l'ame, de la nature, par conséquent aussi celle de la sensation. Mais la sensation en acte vient de l'intelligence; c'est à partir de la sensation qui est dans l'intelligence comme disposition qu'elle a été tendue, afin de venir à l'acte; c'est donc de l'intelligence même qu'est née cette seconde espèce de sensation en mouvement [1]. [46] Mais il est vain celui qui pense que, véritablement, il naît en général quoi que ce soit de l'intelligence ou de lui-même. Ne vois-tu pas que la sensation assise sur les images, Rachel, qui croit que les mouvements viennent de l'intelligence, reçoit les reproches du voyant? Elle dit en effet : « Donne-moi des enfants, sinon, je mourrai » Gen. 30,1): et lui répond : femme aux opinions fausses. l'intelligence n'est cause de rien, mais Dieu qui

par exemple τὸ ὁρατικὸν πνεῦμα); 2° Γήγεμονικόν qui produit dans ce πνεῦμα un mouvement de tension (cf. Alexand. Approch., De anima, Arnim, Fragm., II, 233, 16).

ότι, ω ψευδοδοζούσα, ούκ έστιν ό νούς αϊτιον ούδενός, άλλ' ό πρό του νου θεός. διό και έπισέσει. « μη άντι θεσο έγω είμι, δς έστέρησε σε καρπόν κοιλίας; » (ibid. 2... 47 "Ότι δε ό γεννών ό θεός έστι, μαρτυρήσει έπε της Λείας, όταν οῆ· « ἐδων δέ κύριος ότι μισείται Λεία. Κνοιζε την μήτραν αυτής, Ταγήλ δε ήν στείρα » (Gen. 29,31. Άνδρός δὲ ἴδιον το μήτραν ἀνοιγνύναι. Φύσει δὲ μισεῖται παρά τῷ θνητῷ (γένει) ή ἀρετή, διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτην τετίμηκε καὶ παρέγει τὰ πρωτοτόκια τῆ μισουμένη. [48] Λέγει δ' εν ετέροις. « έαν δε γένωνται ανθρώπω δύο γυναῖκες, μία αὐτῶν ήγαπημένη καὶ μία αὐτῶν μισουμένη, καί τέκωσιν αὐτῷ καί γένηται υίὸς πρωτότοκος τῆς μισουμένης..., οὐ δυνήσεται πρωτοτοκεύσαι τῷ νίῷ τῆς ἡγαπημένης, ύπεριδών τὸν υίὸν τῆς μισουμένης τὸν πρωτότοχον » (Deut. 21,15. 16): πρώτιστα γάρ ἐστι καὶ τελειότατα τὰ τῆς μισουμένης ἀρετῆς γεννήματα, τὰ δὲ της άγαπωμένης ήδονης έσχατα.

ΧΙΥ [49] « Ένεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν » (Gen. 2,24). Ένεκα τῆς αἰσθήσεως ὁ νοῦς, ὅταν αὐτῆ, δουλωθῆ, καταλείπει καὶ τὸν πατέρα τῶν ὅλων θεὸν καὶ τὴν μητέρα τῶν συμπάντων, τὴν ἀρετὴν καὶ σοφίαν τοῦ θεοῦ, καὶ προσκολλᾶται καὶ ἐνοῦται τῆ αἰσθήσει καὶ ἀναλύεται εἰς αἴσθησιν, ἵνα γένωνται μία σὰρξ καὶ ἐν πάθος οἱ δύο. [50] Παρατήρει δ' ὅτι οὺχ ἡ γυνὴ κολλᾶται

<sup>(1)</sup> Sur cette filiation divine de l'univers., cf. De ebriet., 30; cf.

est avant l'intelligence. Aussi il ajoute : « Suis-je à la place de Dieu, qui a privé ton ventre de fruits? » Gen. 30,2). [47] Que celui qui engendre est Dieu, il le témoignera à propos de Léa. en disant : « Le Seigneur ayant vu que Léa était haïe, lui ouvrit la matrice, mais Rachel fut stérile » (Gen. 29,31). Or, c'est à l'homme qu'il appartient d'ouvrir la matrice. La vertu est naturellement haïe dans la race mortelle; c'est pourquoi Dieu l'a honorée et accorde le droit d'aînesse à celle qui est haïe. [48] Il dit ailleurs : « S'il y a pour un homme deux femmes, l'une aimée et l'autre haïe, et si elles enfantent pour lui, et si le premier-né est le fils de la femme haïe,... il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme aimée, en méprisant le fils de la femme haïe, qui est le premier-né » (Deut. 21, 15. 16). Les produits de la vertu, qui est haïe, sont les premiers et les plus parfaits; ceux du plaisir, qui est aimé, les derniers.

XIV [49] « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair » [Gen. 2,24]. Pour la sensation, l'intelligence, lorsqu'elle y est asservie, quitte le père de l'univers, Dieu, et la mère de toutes choses, la vertu et la sagesse de Dieu (1); elle s'attache et s'unit à la sensation; elle se résout en sensation, afin qu'elles deviennent à elles deux une seule chair et un seul état. [50] Remarque que ce n'est pas la femme qui s'attache à l'homme, mais l'homme à la femme,

sa parenté avec les allégories du De Iside et Osir. de Plutarque, ch. LVI et LVIII.

τω ανδρί, αλλί έμπαλιν ο άνης τη γυναικί, ο νους τη αίσθήσει όταν γάρ το πρεῖττον ό νους ένωθη τῶ γείρονι τη αισθήσει, αναλύεται είς το γεισον το σαρχός γένος. την παθών αἰτίαν αἴσθησιν: όταν δὲ τὸ γείρον ή αἴσθησις άχολουθήση τῷ χρείττονι τῷ νω, οὐκέτι ἔσται σάρζ, άλλα άμφότερα νους. Ουτος μέν δή τοιούτος, το σίλοπαθές προκρίνων του φιλοθέου. 51 "Εστι δέ τις έτερος τούναντίον ήρημένος ο λευί ό « λέγων τω πατοί καὶ τη μητρί Ούγ εώρακά σε, καὶ τούς άδελφους οὐκ ἐπέγνω. και τους υίους απέγνω » (Deut. 33,9), πατέρα και μπτέρα οῦτός [τε], τὸν νοῦν καὶ τὴν τοῦ σώματος ὅλην. καταλείπει ύπες του κλήρον έγειν τον ένα θεόν, « κύοιος γάρ αὐτός κλήρος αὐτῷ » (Deut. 10,0).. 52 Γίνεται δή του μέν φιλοπαθούς κλήρος το πάθος, του δε (φιλοθέου) τοῦ Λευὶ κλήρος ὁ θεός. Οὐγ ὁρᾶς ότι καὶ τή δεκάτη τοῦ (εξδόμου) μηνὸς κελεύει δύο τράγους κλήρον προσάγειν. « κλήρον ένα τῷ κυρίῳ καὶ κλήρον ένα τῷ άποπομπαίφ » (Lev. 16,8); του γάρ φιλοπαθούς έστι κλήρος όντως τὸ ἀποπόμπιμον πάθος.

XV [53] « Καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί. ὅ τε ᾿Αδὰν καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠσχύνοντο. Ὁ δὲ ὅρις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν | ἐποίησε κύριος ὁ θεός » (Gen. 2,25; 3,1). Γυμνός ἐστιν ὁ νοῦς ὁ μήτε κακία μήτε ἀρετῆ ἀμπεχόμενος, ἀλλ' ἑκατέρου

<sup>(1)</sup> Cf. Sextus exposant l'opinion des Stoïciens : ταὐτόν ἐστι διάνοια καὶ αἴσθησις (Adv. math., 7, 307 : Arn., Fragm., II, 230, 12 :

l'intelligence à la sensation : lorsque l'élément supérieur, l'intelligence, a été uni à l'inférieur, la sensation, il se dissout dans l'inférieur, le genre de la chair, la sensation qui est la cause des passions. Mais lorsque l'inférieur, la sensation, suit le supérieur, l'intelligence, il n'y aura plus de chair: et elles sont toutes deux intelligence. Telle est donc l'intelligence qui préfère l'amour des passions à l'amour de Dieu 1. [51] Mais il y en a une autre qui a fait le choix contraire; c'est Lévi, qui « dit à son père et à sa mère : Je ne t'ai pas vu. et il n'a pas reconnu ses frères, et il a méconnu ses enfants » Deut. 33,9<sub>j</sub>. Son père et sa mère sont l'intelligence et la matière du corps; il les quitte pour avoir comme héritage Dieu seul : « car le Seigneur même est son héritage » (Deut. 10,9). [52] La passion est donc l'héritage de l'ami des passions, et Dieu est l'héritage de Lévi, l'ami de Dieu. Ne voistu pas qu'il ordonne d'offrir, le dixième jour du huitième mois, deux béliers, « un sort pour le Seigneur. et un sort pour conjurer les fléaux »? (Lév. 16.8). Le sort de l'ami des passions est bien réellement le fléau de la passion.

XV [53] « Et ils étaient nus tous deux, Adam et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Mais le serpent était le plus intelligent de tous les animaux sur la terre, qu'avait faits le Seigneur Dieu » (Gen. 2,25: 3,1). L'intelligence qui n'est revêtue ni de la vertu, ni du vice, et réellement dépouillée des deux, est nue; par

Philon y ajoute l'interprétation d'une déchéance de l'intelligence.

γεγυμνωμένος όντως, οίον ή του νηπίου παιδός ψυγή άμέτογος ούσα έκατέρου, άγαθού τε και κακού. άπημφίασται τὰ καλύμματα καὶ γεγύμγωται ταῦτα γάο έστιν έσθήματα ψυγής, οίς σκεπάζεται καὶ συγκούπτεται, της μέν σπουδαίας το άγαθον, της δε φαύλης το κακόν. 54 Τριγώς δε [καί] ψυγή γυμνούται άπαζ μεν ότε άτρεπτος διατελεῖ καὶ πασών μέν ήσήμωται κακιών, πάντα δὲ τὰ πάθη ἀπημφίασται καὶ ἀποθέθληκε. Διὰ τοῦτο καὶ « Μωυσής έξω της παρεμιθολής πήγγυσι την έαυτου σκηνήν, μακράν ἀπὸ τῆς παρεμδολῆς, καὶ ἐκλήθη σκηνη μαρτυρίου » (Exod. 33,7 · 155 πούτο δ' έστι τοιούτον. ή φιλόθεος ψυγή έκδύσα το σώμα καί τα τούτω φίλα καί μακράν έξω φυγούσα άπο τούτων πηζιν και βεδαίωσιν καί ιδρυσιν έν τοις τελείοις άρετης δόγμασι λαμδάνει. διό καὶ μαρτυρεῖται ύπὸ θεοῦ. ὅτι καλῶν ἐρᾶ, « ἐκλήθη λχό εχνλή Γιαθερείου » διλεί, κας τον καγορλία μαθεειφπησεν. ϊνα συγκινηθεῖσα ή ψυγή σκέψηται, τίς ό μαρτυρῶν ταῖς φιλαρέτοις διανοίαις ἐστί. [56] Τούτου γάριν δ άργιερεύς είς τα άγια τῶν άγίων οὐα εἰσελεύσεται ἐν τῷ ποδήρει (cf. Lev. 16,1 ss.). ἀλλὰ τὸν τῆς δόζης καὶ φαντασίας ψυχής χιτώνα αποδυσάμενος καί καταλιπών τοῖς τὰ ἐκτὸς ἀγαπῶσι καὶ δόξαν πρὸ ἀληθείας τετιμηκόσι γυμνός ἄνευ γρωμάτων καὶ ήγων εἰσελεύσεται σπεῖσαι τὸ ψυγικόν αξμα καὶ θυμιᾶσαι όλον τὸν νοῦν τῶ

exemple l'âme du petit enfant, qui ne participe à aucun des deux, ni au bien ni au mal, se trouve dévêtue et dépouillée: car les vêtements avec lesquels l'âme se couvre et se cache, sont le bien pour l'âme vertueuse, le mal pour la méchante 1. [54] Mais l'âme se dépouille en trois sens: d'abord lorsqu'elle reste sans changement, qu'elle s'est isolée de tous les vices, qu'elle a dépouillé toutes les passions. C'est pourquoi « Moïse plante sa tente en dehors du camp, loin du camp; et elle fut appelée tente du témoignage » (Ex. 33,7). [55] Ceci veut dire : L'àme de l'ami de Dieu, s'étant dégagée du corps et de ce qui lui est cher, s'étant enfuie bien loin, reçoit fixité, solidité et consistance dans les dogmes parfaits de la vertu; aussi il est témoigné par Dieu qu'elle aime les choses honnêtes; car, dit-il, « elle fut appelée tente du témoignage ». Il n'a pas dit qui l'appelle ainsi, pour que l'àme, de son propre mouvement, examine quel est celui qui rend témoignage pour les pensées amies de la vertu. [56] C'est pourquoi le grand prêtre n'entrera pas en vêtement tombant dans le Saint des Saints Lév. 16, 1 ss.); s'étant dépouillé de la tunique de l'opinion et de la représentation, l'ayant laissée à ceux qui aiment les choses extérieures et estiment l'opinion plus que la vérité, il y entrera nu, sans les couleurs et sans les bruits, pour faire la libation du sang de l'âme et brûler comme un parfum son intelligence toute entière en l'honneur de Dieu sauveur et bien-

<sup>(1)</sup> Sur cet état d'innocence de l'enfant, cf. Sén., Ep. 124, 8 : non magis infans adhuc boni capax est quam arbor.

σωτήρι απί εύεργέτη θεφ. 57 Καί μεν δη Ναδάξ καί 'Aξιούδ (cf. Lev. 10,1) οἱ ἐγγίσαντες θεῷ καὶ τὸν μέν Ονητόν βίον καταλιπόντες, του δ' άθανάτου μεταλαγόντες, γυμνοί θεωρούναι της κενής και θνητης δόξης ού γάρ αν έν τοις γιτώσιν αύτούς οί κομίζοντες έφερον (Lev. 10,5), εἰ μὴ γεγύμνωντο πάντα δεσμόν πάθους καί σωματικής ἀνάγκης διαρρήξαντες, ϊνα μή ή γύμνωσις αὐτῶν καὶ ἀσωματότης ἀθέων ἐπεισόδω λογισμῶν κιδδηλευθή: οὐ γὰρ πᾶσιν ἐπιτρεπτέον τὰ θεοῦ καθορᾶν ἀπόρρητα, άλλα μόνοις τοῖς δυναμένοις αὐτὰ περιστέλλειν καί φυλάττειν. 58 Διο καί οί περί τον Μισαδαί ούγι τοῖς ίδίοις γιτῶσιν αἴρουσιν, άλλά τοῖς τῶν ἐκπυρωθέντων Ναδάβ καὶ 'Αξιούδ' ἀποδυσάμενοι γὰς τὰ ἐπικαλύπτοντα πάντα τὴν μέν γύμνωσιν τῷ θεῷ | προσήνεγχαν, τούς δέ γιτώνας τοίς πεοί Μισαδαί κατέλιπον γιτώνες δ' είσὶ τὰ μέρη τοῦ ἀλόγου, ὰ τὸ λογικὸν ἐπεσκίαζε. 50 Καὶ Άδραάμ γυμνούται, όταν άκούση: « ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου « (Gen. 12,1). Καὶ ό Ίσαὰκ οὐ γυμνοῦται μέν, ἀεὶ δὲ γυμνός ἐστι καὶ ἀσώματος πρόσταγμα γαρ αὐτῷ δέδοται, μή καταξήναι είς Αἴγυπτον (Gen. 26,2), τουτέστι το σώμα. Καὶ 'Ιακώβ γυμνότητος έρᾶ ψυχικής — ή γὰρ λειότης αὐτοῦ γύμνωσίς ἐστιν — ἦν γὰρ Ἡσαῦ ἀνὴρ δασύς. Ίακωθ δέ, οποίν, άνηρ λεῖος (Gen. 27,11), παρό καὶ τῆς Λείας ἀνήρ ἐστι. ΧΥΙ 60 Μία μὲν ἀρίστη γύμνωσίς

<sup>(1)</sup> Tout ce symbolisme se rapporte à la théorie de l'intelli-

faisant. [57] Nadab et Abioud (Lév. 10,1) qui ont approché de Dieu et quitté la vie mortelle, en participant à la vie immortelle, se trouvent dépouillés de l'opinion vide et mortelle : car les porteurs ne les emporteraient pas dans leurs tuniques (Lév. 10,5), s'ils ne s'étaient pas dévêtus, ayant rompu tous les liens de la passion et de la nécessité corporelle; on les emporte pour que leur nudité et leur incorporéité ne soient pas souillées par l'invasion de raisonnements athées; car ce n'est pas à tous qu'il faut permettre de voir les secrets de Dieu, mais seulement à ceux qui peuvent les dissimuler et les garder. [58] C'est pourquoi aussi les fils de Misadai ne les emportent pas dans leurs propres tuniques, mais dans celles de ceux qui ont été brûlés et ravis, Nadab et Abioud; s'étant dépouillés de tous leurs habits, ils ont offert à Dieu leur nudité, et ont laissé leurs tuniques aux fils de Misadai; les tuniques sont les parties de l'élément irrationnel, qui cachaient l'élément raisonnable. [59] Et Abraham se dépouille, lorsqu'il entend ces mots : « Sors de ta terre et de ta parenté » (Gen. 12,1). Isaac. lui, ne se dépouille pas; il est toujours nu et incorporel; ordre lui a été donné, de ne pas descendre en Egypte (Gen. 26,2), c'est-à-dire dans le corps. Jacob aime la nudité de l'âme (sa peau sans poils signifie la nudité); car Esaü était velu, et Jacob, dit-il, était sans poils (Gen. 27,11); c'est pourquoi il est le mari de Léa 1). XVI 607 Telle est la nudité dans son

gence purifiée, délivrée du corps et de la partie irrationnelle. Comp. Platon, Phédon, 80 e sq.

έστιν αύτη, ή δ' έτέρα έστιν έναντία, άρετης άφαίρεσις έκ προπής γινομένη, όταν ληραίνη καὶ παρανοή ή Δυγή. Ταύτη γρήται ὁ Νῶε γυμνούμενος, ὅταν πίη τοῦ οίνου: γάρις δε τω θεω, ότι ή τροπή και ή γύννωσις του νου κατ' ἀρετής ἀφαίρεσιν οὐκ ἄγρι τῶν ἐκτὸς ἐγύθη, ἀλλ' έμεινεν έν τῷ οἴκῳ οκοί γκο ότι « έγυμνώθη έν τῷ οἴκω αύτοῦ » (Gen. 9,21) καν γας άμκοτη ὁ σοφός, ούγ ούτως έξώχειλεν ώς ό φαύλος, τού μεν γάρ κέγυται ή κακία, του δε συνέσταλται διό και άνανήσει, τουτο δ' έστι μετανοεί και όσπεο έκ νόσου άναλαμβάνει. 61 Αχριβέστερον δε το εν τω οίχω γίνεσθαι την γύωνωσιν θεχσώμεθαι έπειδάν ή ψυγή τραπείσα μόνον έννοηθή τι τών άτόπων καὶ μή ἐπεξέλθη, ὥστε κὐτὸ ἔργῳ τελειῶσαι, ἐν τῷ τῆς ψυγῆς γωρίω καὶ οἴκω γέγονε τὸ ἀμάρτημα: ἐὰν δὲ πρός τῷ μογθηρόν τι λογίσασθαι καὶ ἐπανύσηται. ὅστε έργάσασθαι, κέγυται καὶ εἰς τὰ ἐκτὸς τὸ ἀδίκηνα. 62 Παρό καὶ τῷ Χαναάν καταρᾶται. ὅτι τὰν τῆς ὑυγῆς τροπήν έξω ἀπήγγειλε, τουτέστι καὶ εἰς τὰ ἐκτὸς ἔτεινε καὶ ἐπεξειργάσατο προσθεὶς τῷ κακῷ βουλήματι κακόν τὸ διά των έργων άποτέλεσμα. Σήμ δε καί Ίάφεθ έπαινούνται μη επιθέμενοι τη ψυγή. άλλα την τροπην αύτης περικαλύψαντες. [63] Διὰ τοῦτο καὶ αἱ εὐγαὶ καὶ οἱ όρισμοὶ τῆς ψυγῆς ἐπιλύονται, ὅταν ἐν οἴκω γένωνται πατρός ἤ

meilleur sens; le second sens est contraire; c'est la perte de la vertu qui vient d'un changement de l'âme qui s'affole et s'égare : Noé l'éprouve en se dépouillant lorsqu'il a bu du vin; c'est un sujet de reconnaissance envers Dieu, que la nudité de l'intelligence, dans cette perte de la vertu, ne se soit pas répandue jusqu'à l'extérieur, mais soit restée « dans la maison » : car, dit-il, « il se dépouilla dans sa maison » (Gen. 9,21). Quand le sage fait une faute, il ne la laisse pas aller aussi loin que le méchant; le vice de celui-ci se répand; le vice de l'autre est contenu; c'est pourquoi il revient à la sobriété, c'est-à-dire il se repent, et se rétablit comme d'une maladie. [61] Considérons avec plus de précision ce fait que la nudité arrive « dans la maison ». Lorsque l'âme, après un changement, se contente de penser à quelque absurdité et ne l'exprime pas au dehors en la complétant par un acte, la faute se passe dans la région et la maison de l'àme; mais si, outre la mauvaise pensée, il y a aussi un accomplissement par l'action, l'injustice se répand à l'extérieur. [62] C'est pourquoi il maudit Chanaan pour avoir annoncé au dehors le changement de son àme, c'est-à-dire pour l'avoir étendu à l'extérieur et l'avoir achevé en ajoutant à la volonté mauvaise un nouveau mal, son accomplissement par des actes. Sem et Japheth sont loués de ne pas s'être attaqués à l'âme et d'en avoir caché le changement. [63] C'est pourquoi les vœux et les engagements de l'âme sont annulés, lorsqu'ils se font dans la maison d'un père ou d'un mari Nomb. 30,4 ss.,; ceux-ci sont les pensées réfléchies; elles ne se taisent pas et ne con-

ανδρός (Num. 30,4 ss.), ωή ήσυγαζόντων των λογισμών μηδε επιτιθεμένων τζ τοοπζ. άλλλά περιαιρούντων τό άμλοτημα τότε γαο καί ό δεσπότης άπάντων « καθαριεί αὐτήν ». Εὐγήν δε γήρας καὶ ἐκδεδλημένης ἀναφαίρετον ảã· « όσα γὰρ ἄν ευζητκι » φησί « κατά της ψυγής αύ-รทีร, นล์งละ สร้าที » (Num. 30,10) \* หลาล วิด์ชูดง ละ ชูลว άγρι των έκτος εκδληθείσα προελήλυθεν, ώς μή τρέπεσθαι μόνον άλλά καὶ διὰ των ἀποτελεσμάτων άμαρτάνειν, άθεράπευτος μένει ανδρείου τε λόγου μή μετασγούσα και τής τού πατρός παρηγορίας στερηθείσα. 64 Τρίτη γύμνωσίς έστιν ή μέση, καθ' ήν ό νοῦς ἄλογός ἐστι μήτε ἀρετῆς πω μήτε κακίας μετέγων. Περί ταύτης έστιν ο λόγος, ης καὶ ὁ νήπιος κοινωνεί, ώστε | τὸ λεγόμενον « ησαν οί δύο γυμνοί, ό τε 'Αδάμ και ή γυνή αύτοῦ » τοιοῦτον είναι ούτε ό νους ένόει ούτε ή αϊσθησις ήσθάνετο, άλλ ήν ό μέν τοῦ νοείν ἔρημός τε καὶ γυμνός, ή δέ τοῦ αἰσθάνεσθαι. XVII [65] Τὸ δέ « οὐκ ἠσγύνοντο » πάλιν ἴδωμεν. Τρία κατά τὸν τόπον ἐστίν ἀναισγυντία, αἰδώς, τὸ ψήτε άναισγυντείν μήτε αίδεισθαι άναισγυντία μέν οδν ίδιον φαύλου, αίδως δε σπουδαίου, το δε μήτε αίδεισθαι μήτε άναισγυντεῖν τοῦ άκαταλήπτως ἔγοντος καὶ ἀσυγκαταθέτως, περί οδ νον έστιν ο λόγος ο γάρ μηδέπω κατάλη ύιν άγαθοῦ ἢ κακοῦ λαδών οὕτε άναισγυντεῖν οὕτε αἰδεῖσθαι

sentent pas au changement [1], mais suppriment la faute : alors le maître de toutes choses « la purifiera ». Mais il laisse sans l'annuler le vœu de la veuve ou de la femme répudiée : « Tous les vœux qu'elle fera, dit-il, contre l'âme elle-même, restent pour elle » (Nomb. 30,10). C'est avec raison : si la femme répudiée est allée jusqu'à l'extérieur, de façon à ne pas subir seulement le changement, mais à consommer sa faute par des actes, elle reste incurable, sans part à la raison comme mari et privée des consolations de son père 2. [64] Il y a une troisième espèce de nudité. qui est intermédiaire : l'intelligence y est sans raison, et encore sans part à la vertu ni au vice. C'est d'elle qu'il est question; c'est à elle que le petit enfant a part. Les mots : « Ils étaient tous les deux nus, Adam et sa femme », signifient : l'intelligence ne pensait pas. et la sensation ne sentait pas; mais l'une était vide et dépouillée d'actes de pensée, l'autre d'actes de sentir. XVII [65] Voyons maintenant le mot : « Ils n'avaient pas honte ». Il y a en cet endroit trois points : l'impudence, la pudeur, l'absence et d'impudence et de honte. L'impudence est propre au méchant, la pudeur au vertueux, l'absence de pudeur et d'impudence à l'être sans compréhension et sans assentiment dont il est maintenant question. Celui qui n'a pas eu encore la compréhension du bien ou du mal ne peut avoir ni

<sup>(1)</sup> Nous lisons συντιθεμένων d'après une conjecture de Mangey; les mss. donnent ἐπιτιθεμένων, s'attaquant, qui n'a pas de sens.

<sup>(2)</sup> Distinction du péché d'intention et du péché consommé.

δύναται. 66 Τῆς μέν οῦν ἀναισγυντίας παραδείγματα αί άσγημοσύναι πᾶσαι, όταν ό νους άποκαλύπτη τα αίσγοά, συσκιάζειν δέον, έπαυγών και σεμνυνόμενος έπ' αύτοῖς. Λέγεται καὶ ἐπὶ τῆς Μαριάμ, ὅτε κατελάλει Μωυσῆ: « εἰ ό πατήρ αύτης πτύων ένέπτυσεν είς το πρόσωπον αύτης. ούκ εντραπήσεται επτά ήμέρας » (Num. 12,11); 67 "Οντως γαι αναίσγυντος καλ θρασεῖα ή αϊσθησις, η έξουθενηθείσα ύπὸ τοῦ θεοῦ τοῦ πατρὸς παρὰ τὸν πιστόν ἐν όλω τω οίκω (ibid. 7), ω την Αιθιόπισσαν, την άμετάδλητον καὶ κατακορή γνώμην, αὐτὸς ὁ θεὸς ἡομόσατο, τολμά καταλαλεῖν Μωυσή και κατηγορεῖν, ἐφ' ιδ ισειλεν έπαινεῖσθαι (ibid. 1): τούτο γάρ έστιν έγκώμιον αὐτοῦ μέγιστον, ότι τὴν Αἰθιόπισσαν ἔλαδε, τὴν ἄτρεπτον και πεπυρωμένην και δοκιμον φύσιν. ώσπερ γάρ έν όφθαλμῷ τὸ βλέπον μέλαν ἐστίν, οὕτως τὸ ὁρατικὸν τῆς ὑυγῆς Αθιόπισσα κέκληται. [68] Διὰ τί οὖν, πολλῶν ὄντων κακίας ἔργων, ἐνὸς μόνου μέμνηται τοῦ κατὰ τὸ αἰσγρὸν ε!πων « οὐκ ἡσγύνοντο », ἀλλ' (οὐκ) οὐκ ἡδίκουν ἡ οὐγ ήμάρτανον ή οὐκ ἐπλημμέλουν; παράκειται δὲ ή αἰτία. Μὰ τὸν ἀληθή μόνον θεὸν οὐδὲν οὕτως αἰσγρὸν ἡγοῦμαι ώς το ύπολαμδάνειν ότι νοῦ ἢ ότι αἰσθάνομαι. [69] 'Ο έμος νοῦς αἴτιος τοῦ νοεῖν; πόθεν; έαυτὸν γὰρ οἶδεν. όστις ών τυγγάνει ή πῶς ἐγένετο; ή δὲ αἴσθησις αἰτία τοῦ αἰσθάνεσθαι; πῶς ἀν λέγοιτο, μήθ' ὑφ' αὑτῆς μήτε ὑπὸ impudence ni pudeur. [66] Des exemples d'impudence sont toutes les inconvenances où l'intelligence découvre ses hontes, alors qu'il faut les cacher, en s'en vantant et s'en glorifiant. Il est dit à propos de Mariam, lorsqu'elle parla contre Moïse : « Si son père en crachant lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pendant sept jours? » (Nomb. 12,14). [67] Car la sensation est réellement impudente et rude; réduite à néant par Dieu le père, en comparaison de « celui qui est fidèle dans toute la maison » (ib. 7), et à qui Dieu lui-même a uni la femme éthiopienne, c'est-à-dire la droite raison immuable et pure, elle ose parler contre Moïse et l'accuser d'une chose dont il devrait être loué (ibid., 1); car c'est pour lui un très grand sujet d'éloge d'avoir pris l'Éthiopienne, la nature sans changement, purifiée par le feu, éprouvée; comme dans l'œil la partie qui voit est noire, ainsi la partie de l'âme qui voit a été appelée Éthiopienne. [68] Pourquoi parmi tant d'actes vicieux, fait-il mention d'un seul, celui qui se rapporte aux choses honteuses, en disant: « ils n'avaient pas honte », et non pas: ils ne commettaient pas d'injustices, ou : ils ne péchaient pas, ou : ils n'étaient pas négligents? La raison n'est pas loin. Par le véritable et le seul Dieu. il n'y a rien, à mon avis, de si honteux que de croire que c'est moi qui pense ou moi qui sens. [69] Mon intelligence est-elle la cause de l'acte de penser? Et de quelle façon? Sait-elle d'elle-même ce qu'elle peut être, et comment elle est née? La sensation est-elle la cause de l'acte de sentir? Comment le dire, puisqu'elle n'est connue ni d'elle-même ni de l'intelligence? Ne vois-tu

דסט מסט מישטולטעולמאן סטיץ לבמב לדו ל לפעפט מכני מכיב εύρισκεται πολλάκις ἄνους, έν τοις κόροις, έν ταίς μέθαις, έν ταῖς παραφροσύναις: ποῦ δή τὸ νοεῖν ἐπ' κὐτῶν; ή δὲ αἴσθησις οὐ πολλάκις ἀφαιρεῖται τὸ αἰσθάνεσθαι; ὁρῶντες έστιν ότε ούγ όρωμεν και ακούοντες ούκ ακούομεν, έπειδάν ο νούς μικρον όσον έτέρω νοητώ προσενεγθή παρενθιμούμενος. [70] "Εως οὖν γυμνοί εἰσιν, ὁ μὲν νοῦς τοῦ νοεῖν, ή δε αϊσθησις του αίσθάνεσθαι, ούδεν εγουσιν αίσγρόν έπειδάν δὲ | ἄρξωνται καταλαμδάνειν, ἐν αἰσγύνη καὶ ὕδρει γίνονται, εύρεθήσονται γάρ εὐηθείχ καὶ μωρία πολλάκις γρώμενοι μαλλον ή δγιαινούση έπιστήμη, οδ μόνον έν κόροις καὶ μελαγγολίαις καὶ παραφροσύναις άλλα καὶ ἐν τῷ ἄλλω βίω. ὅτε μὲν γὰς ἡ αϊσθησις χρατεῖ, ὁ νοῦς ήνδραπόδισται μηδενί προσέγων νοητῷ, ὅτε δὲ ὁ νοῦς κρατεῖ, ή αἴσθησις ἄπρακτος θεωρεῖται μηδεγός ἀντίληψιν ζσγουσα αίσθητοῦ.

XVIII [71] « ΄Ο δὲ ὄφις ἥν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε κύριος ὁ θεός » (Gen. 3, 1). Δυεῖν προγεγονότων νοῦ καὶ αἰσθήσεως καὶ τούτων γυμνῶν κατὰ τὸν δεδηλωμένον τρόπον ὑπαρχόντων, ἀνάγκη τρίτην ἡδονὴν συναγωγὸν ἀμφοῖν ὑπάρζαι πρὸς τὴν τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν ἀντίληψιν οὕτε γὰρ ὁ νοῦς δίχα αἰ-

<sup>(1)</sup> Ces arguments en faveur de la faiblesse humaine semblent empruntés aux Stoïciens (l'ignorance des facultés sur ellesmèmes : Sén., *Epist.* 121, 12; la perte de la raison dans cer-

pas que l'intelligence qui croit penser par elle-même se trouve souvent sans pensée, dans la satiété, dans l'ivresse, dans la folie? Où donc est dans ces cas l'acte de penser? Et la sensation n'est-elle pas souvent privée de sentir? Quelquefois en voyant nous ne voyons pas, en entendant nous n'entendons pas, lorsque l'intelligence s'est quelque peu appliquée à un autre objet intelligible, en délaissant la sensation. [70] Tant que ces facultés sont dépouillées, l'intelligence de l'acte de penser, et la sensation de l'acte de sentir, elles ne présentent rien de honteux; mais lorsqu'elles commencent à comprendre, elles en viennent à la honte et à l'insulte; on les trouvera plus souvent usant d'absurdité et de sottise que d'une science saine, et non pas seulement dans la satiété, la mélancolie et la folie, mais dans le reste de la vie. Lorsque la sensation est maîtresse, l'intelligence est devenue esclave; elle ne s'attache à rien d'intelligible; lorsque l'intelligence est maîtresse, la sensation se trouve inactive; elle ne reçoit plus l'impression d'aucune chose sensible (1).

XVIII [71] « Le serpent était le plus intelligent de tous les animaux sur la terre, qu'avait faits le Seigneur Dieu » (Gen. 3,1). Comme il est né d'abord deux choses, l'intelligence et la sensation, et qu'elles sont nues au sens que l'on a indiqué, il est nécessaire qu'il y ait un troisième terme, le plaisir, qui lie ces deux choses, en vue de l'impression des intelligibles et des sensibles. L'intelligence, sans la sensation, ne pour-

tains états : Simpl. in Arist., Cat., Arnim, Fragm., III, 57, 7) et à Platon.

σθήσεως ηδύνατο καταλαβείν ζώον ή συτον ή λίθον ή ξύλον ή συνόλως σώμα ούτε ή αἴσθησις δίγα του νου περιποιήσαι τὸ αξοθάνεσθαι. [72] Ἐπειδή τοίνυν ἄμιρω ταῦτα συνελθείν έδει πρός κατάληψιν των υποκειμένων, τίς αὐτά συνήγαγεν ότι μή δεσμός τρίτος έρωτος καὶ ἐπιθυμίας, ἀργούσης καί δυναστευούσης ήδονης, ήν συμδολικώς όφιν ώνόμασε; 73 Πάνυ καλώς ό ζωοπλάστης θεος έδημιούργησε την τάξιν' νούν πρώτον τον άνδρα, πρεσδύτατον γάρ έν άνθρώπω, εἶτα αἴσθησιν τὴν γυναῖκα, εἶτα έξῆς τρίτον ήδονήν. Δυνάμει δέ είσιν αύτων αι ήλικίαι διάφοροι νοούυεναι μόνον, γρόνω δε έσήλικες άμα γάρ έαυτη Δυγή πάντα ἐπισέρεται, άλλὰ τὰ μὲν ἐντελεγεία, τὰ δὲ τῶ δύνασθαι γενέσθαι, εί καὶ μήπω προσείληφε τὸ τέλος. 74 Είκασθη δε όσει ήδονή δια τόδε πολύπλοκος γας καί ποικίλη ώσπερ του όφεως ή κίνησις, ούτως καὶ ήδονης. πενταγή γέ τοι πρώτον είλεῖται, και γάρ δι' όράσεως ήδοναὶ συνίστανται καὶ δι' ἀκοῆς καὶ διὰ γεύσεως καὶ διὰ ὀσφρήσεως καὶ δι' άφῆς. Μίνονται δε αι σφοδρόταται καί σύντονοι αί περί τὰς γυναΐκας όμιλίαι, δι' ών γένεσις ή τοῦ διιοίου πέφυχεν ἀποτελεῖσθαι. [75] Καὶ μὴν οὐ διά τοῦτο μόνον ποικίλην φαμέν την ήδονήν, ότι περί πάντα τὰ τοῦ ἀλόγου τῆς ψυγῆς είλεῖται, ἀλλ' ὅτι καί περί εκαστον μέρος πολύπλοκός έστιν εὐθέως δι' όράσεως ήδοναὶ γίνονται ποικίλαι, γραφική πᾶσα, πλα-

rait comprendre un animal ou une plante ou une pierre ou un arbre ou en général un corps; et la sensation ne pourrait sans l'intelligence acquérir l'acte de sentir. [72] Puisqu'elles devaient donc concourir à la compréhension des objets, qu'est-ce qui les a réunies, sinon un troisième terme, le lien de l'amour et du désir, sous le commandement et la puissance du plaisir, qu'il a nommé symboliquement serpent (1). [73] L'ordre qu'a produit Dieu qui façonne les animaux est très beau : d'abord l'intelligence, l'homme; c'est ce qu'il y a de plus ancien dans l'être humain; ensuite la sensation, la femme; puis en troisième lieu le plaisir. Ce n'est qu'en puissance et dans la pensée que les époques de ces êtres sont différentes; chronologiquement ils sont contemporains : en même temps qu'elle-même, l'âme reçoit toute chose, mais certaines choses en actes, et d'autres en puissance, qui n'ont pas encore atteint leur achèvement. [74] Le plaisir a été assimilé au serpent pour la raison suivante : comme celui du serpent, le mouvement du plaisir est enroulé et compliqué; il fait d'abord cinq tours; car les plaisirs viennent par la vision, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher; mais les plaisirs les plus forts et les plus intenses se trouvent dans l'union avec les femmes, par laquelle s'accomplit suivant la nature la génération du semblable. [75] Nous disons que le plaisir est compliqué, non pas seulement parce qu'il s'enroule autour de toutes les parties de la faculté irrationnelle de l'âme, mais parce qu'autour de chacune d'elles il a plusieurs replis : par

<sup>(1)</sup> Cf. δ έρως συναγωγός du Banquet de Platon (191 a).

στική, τάλλα δοα κατά τέγνας τεγνικά δημισοργήματα τέρπει την όρασιν πάλιν φυτών βλαστανόντων άνθούντων καρποτοκούντων διαφοραί, ζώων εύμορφίαι πολυσγιδείς. όμοίως την άκοην αύλος ήδύνει, κιθέρα, πάσα δργάνων ίδέα, ζώων άλόγων έμμελεῖς φωναί: γελιδόνων, άπδόνων, των άλλων όσα φύσις μεμούσωχε, λογικών εύφωνία. κιθαρφδών κωμφδίαν τραγφδίαν την άλλην ύποκριτικήν έπιδειχνυμένων. ΧΙΧ 76 Τί (δὲ) δεῖ περὶ τῶν γαστρός κίδονων διδάσκειν; σχεδόν γάρ όσαι των ύποκειμένων χυλών προσηνών διαφοραί και την αϊσθησιν κινούντων, τοσαύται καὶ τῆς ήδονῆς. Ἡς' (οὖν) οὐ δεόντως ποικίλον ούσα ήδονή ποικίλω ζώω όψει παρεδλήθη; [77] Διὰ τοῦτο καὶ τὸ λαῶδες καὶ ὄγλον ἐν κμίν μέρος, ότε τῶν ἐν Αἰγύπτω, τουτέστι τῷ σωματικῷ όγκφ, οἰκιῶν ἐφίεται, ἡδοναῖς περιπίπτει θάνατον έπαγούσαις, οὐ χωρισμόν ψυχής ἀπό σώματος, ἀλλά ψυγής ύπὸ κακίας φθοράν· φησὶ γάρ· « καὶ ἀπέστειλε κύριος είς τὸν λαὸν τοὺς ὄφεις τοὺς θανατοῦντας, καὶ εδακνον τὸν λαόν, καὶ ἀπέθνησκε λαὸς πολὺς τῶν ὑίὧν Ἰσραήλ » (Num. 21,6). όντως γάρ οὐδέν ούτως θάνατον έπάγει ψυχή, ως άμετρία των ήδονων. 78 Το δε

<sup>1)</sup> Cette description du plaisir multiforme rappelle celle de Dion Chrysostome qui écrit peu après Philon sous l'influence

la vision viennent tout de suite des plaisirs variés, tous les arts du dessin, la sculpture. et toutes les œuvres artistiques qui en chaque art réjouissent la vue; ajoutez les diversités des plantes quand elles poussent. fleurissent et ont des fruits. et les belles formes variées des animaux. De même l'ouïe est flattée par la flûte, la cithare. et toutes les espèces d'instruments, par les sons mélodieux des bêtes sans raison, des hirondelles, des rossignols, de toutes celles que la nature a faites musiciennes, par le chant des êtres raisonnables, des joueurs de cithare qui se produisent dans la comédie, la tragédie, et les autres arts du théâtre. XIX [76] Et que faut-il enseigner des plaisirs du ventre? Autant il y a de variétés d'objets, de saveurs agréables et qui excitent le sens, autant ou presque il y a de variétés de plaisir. Ne fallait-il donc pas comparer le plaisir qui est chose variée, à un animal aux mouvements variés, le serpent (1 ? [77] C'est pourquoi la partie populeuse et pleine de foule qui est en nous, lorsqu'elle désire les maisons qui sont en Égypte, c'est-à-dire dans la masse corporelle, tombe dans des plaisirs qui amènent la mort, non pas la séparation de l'âme et du corps, mais la destruction de l'âme par le vice. Il dit : « Et le Seigneur envoya dans le peuple des serpents pour donner la mort, et ils piquèrent le peuple, et une nombreuse partie du peuple mourut, chez les fils d'Israël » [Nomb. 21,6]. Réellement, rien ne produit tant la mort dans l'ame, que l'excès des plaisirs. [78] Ce qui meurt n'est pas cynique. Or. IV, 101 (Arnim, I, 72): Le plaisir est ποίχιλος καὶ πολυειδής.

άποθνησκον οὐ τὸ ἄρχον ἐστὶν ἐν κριῖν, ἀλλὰ τὸ ἀρχόμενον τὸ λαῶδες, καὶ μέχρι τούτου θάνατον ἐνδέζεται, μέγρις άν μετανοίχ γρησάμενον όμολογήση την τροπήν. προσελθόντες γαρ έλεγον Μωυσή « ότι ήμαρτήκαμεν, ότι κατελαλήσαμεν κατά κυρίου καὶ κατά σου ευξαι σύν προς κύριον, καὶ ἀφελέτω ἀφ' ήμων τοὺς ὄφεις » (ibid. 7). Εύ το φάναι, σύχ ότι κατελαλήσαμεν, ήμάρτομεν, άλλ « ότι ήμάρτομεν, κατελαλήσαμεν » · όταν γὰρ άμάρτη και άπαρτηθη ό νους άρετης, αιτιαται τὰ θεῖα την ιδίαν τροπήν προσάπτων θεώ. ΧΧ 79 Πως ούν γίνεται ίασις τοῦ πάθους; ὅταν ἕτερος ὄφις κατασκευασθῆ τῷ τῆς Εὕας έναντίος, ο σωφροσύνης λόγος ήδονη γαο έναντίον σωφροσύνη, ποικίλω πάθει ποικίλη άρετη και άμυνομένη πολεμίαν ήδονήν. Τον κατά σωφροσύνην οδν όφιν κελεύει ό θεός Μωυσεί κατασκευάσασθαι καί φησι « ποίησον σεαυτῷ ὄφιν καὶ θὲς αὐτὸν ἐπὶ σημείου » (ibid. 8). Ὁςᾶς ότι οὐκ ἄλλφ τινὶ κατασκευάζεται τοῦτον ὁ Μωυσῆς τὸν όφιν η έχυτῷ, προστάττει γὰρ ὁ θεός « ποίησον σεχυτῷ », ϊνα γνῶς, ότι οὐ παντός ἐστι κτῆμα σωφροσύνη, ἀλλά μόνου τοῦ θεοφιλούς. [80] Σκεπτέον δέ, διὰ τί Μωυσής γαλχούν ὄσιν κατασκευάζεται, οὐ προσταγθέν αὐτὸ περί ποιότητος. Μήποτ' | οὖν διὰ τάδε πρῶτον μέν άυλοί είσιν αἱ θεοῦ γάριτες Γίδεαι αῦται] καὶ ἄποιοι, αί δὲ τῶν θνητῶν σὺν ὕλη θεωροῦνται δεύτερον δὲ Μωυσής μεν ἀσωμάτων ἐρᾶ ἀρετῶν, αἱ δ' ἡμέτεραι ψυγαί ου δυνάμεναι έκδυναι τὰ σώματα σωματικής

la partie maîtresse en nous, mais la partie sujette, populeuse, et elle subira la mort jusqu'à ce que, par le repentir, elle fasse l'aveu de son changement. Car « s'étant avancés ils dirent à Moïse : Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi; fais une prière au Seigneur, et qu'il enlève de nous les serpents » (ibid. 7). Il est bien de dire non pas: nous avons parlé, et nous avons péché; mais: nous avons péché et nous avons parlé. Car, lorsque l'intelligence pèche et se détache de la vertu, elle en rend la divinité responsable en rattachant à Dieu son propre changement. XX [79] Comment se fait la guérison de la passion? Lorsque aura été fabriqué un autre serpent contraire à celui d'Ève, la parole de tempérance; car au plaisir s'oppose la tempérance, à la passion variée, la vertu variée et qui se défend du plaisir comme d'un ennemi. Dieu ordonne à Moïse de construire le serpent de la tempérance; il dit : « Fais-toi un serpent, et mets-le sur un signal » (ibid. 8). Tu vois que Moïse ne construit pas le serpent pour un autre que pour lui; Dieu ordonne : fais-le pour toi; c'est pour que tu saches que la tempérance n'est pas la possession de tout le monde, mais seulement de l'être aimé de Dieu. [80] Il faut chercher pourquoi Moïse construit un serpent d'airain, alors qu'il n'a reçu aucun ordre concernant la qualité de la matière. C'est pour les raisons suivantes : d'abord les grâces de Dieu sont sans matière ni qualité, et celles des mortels se trouvent accompagnées de matière; en se-cond lieu, Moïse aime les vertus incorporelles, mais nos âmes, qui ne peuvent se dépouiller des corps, désirent

έφίενται άρετης. [81] Δυνατή δὲ καὶ στερεχ οδσία τή γαλκοῦ ἀπείκασται ὁ κατὰ σωφροσύνην λόγος εὐτονος καὶ άδι άκοπος ὄν, ἴσως δὲ καὶ παρόσον ή μεν έν τῶ θεοφιλεῖ σωφροσύνη τιμιωτάτη έστὶ καὶ χρυσῶ ἐοικυῖα. δευτερεύουσα δε ή έν τω κατά προκοπήν σορίαν άναλαδόντι. "Ον αν ούν « δάκη όφις, πχς ο ιδών αύτον ζήσεται » (ibid.)· πάνυ άληθως έαν γάο ε νους δηγθείς ήδονή, τω της Εύας όψει, Ισγύση κατιδείν ψυγικώς το σωφροσύνης κάλλος, τὸν Μωυσέως ὄριν, καὶ διὰ τούτου τὸν θεόν αὐτόν, ζήσεται μόνον ἰδέτω και κατανοησάτω. ΧΧΙ [82] Οὐγ ὁρᾶς ὅτι καὶ ἡ ἄργουσα σοφία Σάρρα ρησίν: « ός γάρ αν ακούση, συγγαρείται μοι » (Gen. 21,6); άλλα σέρε τινά ίσγοσαι άκουσαι, ότι τέτοκεν γ άρετή την εύδαιμονίαν Ίσαάκ, καὶ εύθυς συγγαρητικον ύμνον ύμνήσει. 'Ως οὖν τοῦ ἀκούσαντός ἐστι (τὸ) συγγαίρειν, ούτως τοῦ σωφροσύνην καὶ θεὸν ἰδόντος είλικρινώς τὸ μὴ ἀποθνήσκειν. [83] Πολλαί δε καρτερίας και σωφροσύνης έρασθεῖσαι ψυγαί καὶ έρημωθεῖσαι παθών όμως κράτος ύπέμειναν θεού καὶ τροπήν την πρός το γείρον έδέξαντο, διασυνιστάντος αυτόν τε και την γένεσιν το δεσπότου, ξαυτόν μέν, ότι ακλινής εστηκεν αεί, την δε

<sup>(1)</sup> On peut discerner dans cet éloge de la tempérance plusieurs dictons poétiques, qui rendent son allure semblable a celle d'une diatribe cynico-stoicienne : ? 79. fin: comp. Soph.. Ajax, 132: τοὺ; δὲ σώφρονας | θεοὶ φιλοῦσι; ? 80, la tempérance grâce divine: Eurip. Médée. 642: δώρημα κάλλιστον θεῶν; sur la

une vertu corporelle. [81] La parole de tempérance a été assimilée à une substance forte et solide, celle de l'airain, parce qu'elle est résistante et continue, et peut-être aussi parce que la tempérance chez l'être aimé de Dieu a un très grand prix et ressemble à l'or, tandis que chez l'être qui recouvre la sagesse par un progrès, elle a le deuxième rang. « Quiconque sera mordu par le serpent, en le regardant, vivra » (ibid.). C'est très véritable : Si l'intelligence mordue par le plaisir, le serpent d'Ève, a la force de voir d'une vision spirituelle la beauté de la tempérance, le serpent de Moïse, ct par elle Dieu lui-même, il vivra : que seulement il regarde et comprenne (1). XXI [82] Ne vois-tu pas que la sagesse qui commande, Sarra dit aussi : « Quiconque entendra se réjouira avec moi »? (Gen. 21,6). Suppose que quelqu'un ait la force d'entendre que la vertu a enfanté le bonheur, Isaac; il chantera tout de suite l'hymne d'action de grâces (2). Comme il appartient à celui qui a entendu de rendre grâces, il appartient à celui qui a vu distinctement la tempérance et Dieu de ne pas mourir. [83] Mais plusieurs âmes qui ont aimé la patience et la tempérance et se sont dépouillées des passions, ont subi cependant le pouvoir de Dieu et éprouvé un changement en mal; par là le maître fait comprendre et lui-même et le devenir; lui-même qui reste toujours sans changement, et le devenir, qui

solidité, le dicton pythagoricien (Stob., Floril., 5, 42) : ρώμη ψυχῆς σωφροσύνη; sur la providence cause de vie, Stob., Flor., 5, 57, la tempérance τὴν ἀθάνατον σώζει διαμονήν.

<sup>(2)</sup> Allusion au mystère de la fécondation de la vertu par Dieu (De Cherubim 42 sq.; Leg. alleg., III, 219).

γένεσιν, ότι ταλαντεύει και πρός τάναντία άντιρρέπει" 84 φησί γάρ « τοῦ άγαγόντος σε διὰ της ἐρήμου της μεγάλης καὶ τῆς φοδερᾶς ἐκείνης, οδ όφις δάκνων καὶ σκορπίος και δίψα, οδ ούκ ἦν δδως, τοῦ ἐξαγαγόντος σοι ἐκ πέτρας άχροτόμου πηγήν ύδατος, τοῦ Δωμίσαντός σε το μάννα έν τη έρημω, δ οὐκ ήδεισαν οἱ πατέρες σου »(Dent. 8, 15. 16). Όρας ότι ου μόνον των έν Αίγύπτω παθών έφιεμένη ή περιπίπτει τοῖς ὄφεσιν, άλλὰ καὶ ὅτε ἐστὶν έν έρήμω δάκνεται ύφ' ήδονης, τοῦ όφιώδους πάθους οίκειότατον δε ὄνομα είληχε το ήδονης έργον, δηγμός γαρ καλεῖται. [85] Άλλ' οὐ μόνον οἱ ἐν ἐρήμω δάκνονται ὑφ' ήδονης, άλλά και οι έσκορπισμένου και γάρ έγω πολλάκις καταλιπών μέν άνθρώπους συγγενεῖς καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ εἰς ἐρημίαν ἐλθών, ἵνα τι τῶν θέας άξίων κατανοήσω, οὐδὲν ὤνησα, άλλὰ σκορπισθεὶς ὁ νοῦς ή πάθει δηγθείς άνεγώρησεν είς τάναντία έστι δε ότε καὶ ἐν πλήθει μυριάνδρω ήρεμῶ τὴν διάνοιαν, | τὸν ψυγικόν όγλον σκεδάσαντος θεού καὶ διδάξαντός με, ότι οὐ τόπων διαφοραί τό τε εὖ καὶ γεῖρον ἐργάζονται, ἀλλ' ὁ χινών θεός χαὶ ἄγων ἢ ἀν προαιρήται τὸ τῆς ψυχῆς όγημα, [86] Πλήν περιπίπτει σκορπίφ, όπερ έστὶ σκορπισμώ, εν τη ερήμω, και δίψα καταλαμδάνει ή των παθών, μέχρις αν ό θεός της ακροτόμου σοφίας έαυτοῦ τὸ νᾶμα ἐπιπέμψη καὶ ποτίση τὴν τραπεῖσαν ψυχήν

<sup>(1)</sup> Jeu de mots intraduisible sur le σκορπίος du texte du Deutéronome.

s'incline et se balance dans les directions contraires. [84] Il dit : « Celui qui t'a mené par ce désert grand et redoutable, où il y avait le serpent qui mord et le scorpion et la soif; celui qui pour toi a fait sortir une source d'un rocher très dur: celui qui t'a donné dans le désert la manne que ne connaissaient pas tes pères » (Deut. 8,15,16. Tu le vois, ce n'est pas seulement l'âme désireuse des passions d'Égypte, qui rencontre les serpents, mais quelquefois « dans le désert », elle est mordue par le plaisir, la passion variée et serpentine: l'effet du plaisir a trouvé son nom le plus propre; il est appelé morsure. [85] Et ce n'est pas seulement dans le désert qu'on est mordu par le plaisir, mais aussi quand on se dissipe (1. Souvent, ayant quitté parents, amis et patrie, et étant allé au désert, pour réfléchir à quelque objet digne de méditation, je n'en ai pas profité; mon intelligence dispersée ou mordue par la passion revenait aux objets contraires. Et quelquefois, dans une foule de milliers d'hommes, je suis seul par la pensée: Dieu a dissipé la foule de mon âme, et m'a appris que ce ne sont pas des différences de lieu qui font le bien et le mal, mais Dieu lui-même qui meut et mène où il veut le char de l'âme (2). [86] Mais il rencontre un scorpion (c'est-à-dire la dissipation) dans le désert, et la soif, celle des passions, le saisit jusqu'à ce que Dieu lui envoie l'onde qui coule du rocher de sa propre sagesse, et étanche la soif de l'âme qui a subi le changement en lui donnant une santé im-

<sup>(2)</sup> Interprétation religieuse de la pensée stoïcienne (Sén., *Epist.* 55, 8, sur le peu d'importance des changements de lieu.

αμεταθλήτω ύγεία ή γας ακρύτομος πέτρα ή σοφία του θεοθ έστιν, ήν άχραν καὶ πρωτίστην έτεμεν ἀπό τῶν έαυτου δυνάμεων, έξ ής ποτίζει τὰς φιλοθέους ψυγάς. ποτισθείσαι δε καί του μάννα εμπίπλανται του γενικωτάτου — καλείται γάς τὸ μάννα « τί », δ πάντων έστὶ γένος. — το δὲ γενικώτατον ἐστιν ο θεός, καὶ δεύτερος ὁ θεοῦ λόγος, τὰ δ' ἄλλα λόγω μόνον ύπάργει, έργοις δε έστιν ου ίσα τῷ οὐγ ὑπάργοντι. ΧΧΙΙ 87 "Ιδε νον διαφοράν του έν έρήμω τρεπομένου καὶ τοῦ ἐν Αἰγύπτω ὁ μὲν γὰρ τοῖς θανατοῦσιν όφεσι γρήται, τουτέστιν άπλήστοις ήδοναις θάνατον επιφερούσαις, ο δ' άσκητης δάκνεται μόνον ύφ' ήδονης καί σκορπίζεται, ού θανατούται κάκεῖνος μέν σωφροσύνη, γαλκῷ ὄφει θεραπεύεται γενομένη ὑπὸ τόῦ σοφοῦ Μωυσέως, ούτος δε ύπο του θεού ποτίζεται κάλλιστον ποτόν σοφίαν έκ της πηγης, ην αὐτὸς ἐξήγαγεν ἀπὸ της έχυτου σοφίας. 88 Οὐδε του θεοφιλεστάτου Μωυσέως ἀπέγεται ή ὀφιώδης (ήδονή), λέγεται δε ώδε· « έὰν οὖν μή πιστεύσωσί μοι μηδέ είσακούσωσ: τῆς φωνῆς μου έροῦσι γάρ, οὐχ ὧπταί σοι ὁ θεός, — τί ἐρῷ πρὸς αὐτούς: καὶ εἶπε κύριος Μωυσεῖ· τί τοῦτ' ἐστὶ τὸ ἐν τῆ χειρί σου: ὁ δὲ εἶπε· ράβδος Καὶ εἶπε· ρῖψον αὐτὴν ἐπὶ την γην. Καὶ ἔρριψεν αὐτην ἐπὶ την γην, καὶ ἐγένετο όφις, καὶ ἔφυγε Μωυσῆς ἀπ' αὐτοῦ. Καὶ εἶπε κύριος

<sup>(1)</sup> Allusion à une théorie d'après laquelle les puissances divines, comme tous les autres êtres, sont nées par une division continue. Cf. *Idées philos.*, p. 86 et 155.

<sup>(2)</sup> Nous ne voyons chez aucun Stoïcien (cf. les textes Arnim, Fragm., II, p. 117) l'assimilation de leur genre suprème. τί

muable. Car le rocher très dur, c'est la sagesse de Dieu: elle fut la plus élevée et la première dans la division de ses puissances 1), et il en abreuve les âmes amies de Dieu: leur soif étanchée, elles se rassasient de la manne, c'est-à-dire du genre suprême (car manne se dit « quelque chose », qui est le genre de toutes choses); le genre suprême est Dieu, et le deuxième genre est la raison de Dieu 2); et les autres choses ne sont qu'en parole; en fait elles équivalent au néant.

XXII [87] Vois maintenant la différence entre celui qui subit le changement dans le désert et celui qui le subit en Égypte; celui-ci a des serpents qui font mourir, c'est-à-dire des plaisirs insatiables qui amènent la mort; l'ascète est seulement mordu par le plaisir, il est dissipé, mais ne meurt pas. Le premier est guéri par la tempérance, le serpent d'airain qui vient du sage, Moïse; le second est abreuvé par Dieu lui-même de la boisson la plus belle, la Sagesse; elle vient d'une source, qu'il a fait sortir lui-même de sa propre sagesse. [88] Le serpent du plaisir ne laisse même pas l'être très aimé de Dieu, Moïse : il est dit : « S'ils ne me croient pas, et s'ils n'écoutent pas ma voix (car ils diront : Dieu n'a pas été vu de toi), que leur dirai-je? Et le Seigneur dit à Moïse : Qu'est-ce que tu as dans la main? Et lui dit: Un bâton. Et il dit: Jette-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint un serpent, et Moïse s'ensuit loin de lui. Et le Seigneur dit à Moïse :

au Dieu suprème: τὸ τί est un κατηγόρημα, non une substance comme Dieu (ib., l. 7). Mais chez les Stoïciens, il est déjà assimilé à τὸ ὄν (ib., l. 3), qui désigne souvent chez Philon le Dieu suprême.

Μωυσεῖ: ἔχτεινον την γεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου. Έκτείνας ούν την γείρα ἐπελάβετο της κέρκου, καὶ ἐγένετο ράβδος έν τη χειρί (αύτοῦ). ἵνα πιστεύσωσί σοι » (Exod. 4,1 ss.). [89] Πώς ἄν τις πιστεύσαι θεῷ; ἐρν μάθη, ότι πάντα τὰ ἄλλα τρέπεται, μόνος δὲ αὐτος ἄτρεπτός έστι. Πυνθάνεται ούν ό θεός του σοφού, τί έστιν έν τῷ πρακτικῷ τῆς ψυγῆς αὐτού βίω, ή γαο γείο σύμδολον πράξεως ο δ΄ ἀποκρίνεται, ὅτι παιδεία, ἡν ἐάδδον καλεί. Διὸ καὶ ὁ πτερνιστής τῶν παθῶν Ἰακώδ οποιν· « ἐν γάρ τη ράβδω μου διέβην τον Ίορδάνην τούτον » (Gen. 32,10). Ίορδάνης | δε κατάδασις έρμηνεύεται της δε κάτω καὶ γηίνης καὶ φθαρτής φύσεως έστι τὰ κατά κακίαν καὶ πάθος. διαδαίνει δὲ ταῦτα ὁ ἀσκητής, νοῦς ἐν παιδεία ταπεινόν γάρ τὸ ἐκδέγεσθαι, ὅτι βακτηρίαν ἔγων ποταμόν διέβαινε. ΧΧΙΙΙ [90] Καλώς οὖν και ο θεοφιλής Μωυσής αποκρίνεται όντως γαρ αί πράξεις τοῦ σπουδαίου παιδεία ώς αν ράδδω ἐπερείδονται, τὸν κλόνον καὶ σάλον της ψυχης ίδρυόμεναι. Αύτη η ράβδος ἀπορριφθείσα γίνεται όφις: εἰκότως: ἐὰν γὰς ή ψυγή ἀπορρίψη τὴν παιδείαν, γέγονε φιλήδονος άντὶ φιλαρέτου. Διο καὶ Μωνσῆς φεύγει ἀπ' αὐτοῦ: ἀπὸ γὰρ τοῦ πάθους καὶ τῆς ηδονής ἀποδιδράσκει ο φιλάρετος. [ΟΙ Αλλά τοί γε ο θεός την φυγήν ούχ ἐπαινεῖ σοί μεν γάρ, ὧ διάνοια, μήπω τελειωθείση φυγήν καὶ δρασμόν των παθών άρμόζει μελετᾶν, Μωυσεῖ δὲ τῷ τελείω παραμένειν τῷ πρὸς αὐτὰ πολέμω και άντιστατείν αὐτοῖς και διαμάγεσθαι εί δέ μή, άδείας και έξουσίας λαβόμενα μέγρι της Δυγικής άκροπόλεως άναβάντα πᾶσαν ἐκπολιορκήσει καὶ λεη-

Étends la main, et prends sa queue. Ayant étendu la main, il prit sa queue, et il devint en sa main un bâton. C'est afin qu'ils te croient » Ex. 4,1 ss. [89] Comment pourrait-on croire en Dieu? C'est en apprenant que tout le reste change, et que lui seul reste immuable. Dieu demande au sage ce qu'il y a dans la vie pratique de son âme: (car la main est le symbole de la pratique. Et lui répond qu'il y a l'éducation qu'il appelle un bâton. C'est pourquoi celui qui supplante les passions, Jacob, dit : « Avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain que voici » (Gen. 32,10). Jourdain se traduit descente. La pratique du vice et de la passion appartient à la nature inférieure, terrestre et corruptible; l'intelligence ascétique le traverse par l'éducation. Car c'est une basse interprétation que de croire qu'avec un bâton il traversait un fleuve). XXIII [90] L'être aimé de Dieu, Moïse, fait donc une belle réponse : réellement les actions du sage s'appuient sur l'éducation comme sur un bâton: elles fixent l'agitation et les tempêtes de l'âme. Ce bâton, si on l'a jeté. devient un serpent. Parole raisonnable : si l'âme rejette l'éducation, elle est devenue d'amie de la vertu, amie du plaisir. C'est pourquoi Moïse s'enfuit loin de lui; l'ami de la vertu s'écarte de la passion et du plaisir. [91] Mais Dieu n'approuve pas cette fuite. Car c'est à toi, ô pensée qui n'es pas encore arrivée à la perfection, qu'il convient de pratiquer la retraite et la fuite loin des passions : pour l'être parfait, Moïse, il doit persister à leur faire la guerre, à s'opposer à elles et à les combattre : sinon, ayant pris de la liberté et de la licence, étant montées jusqu'à l'acropole de l'âme, elles feront

λατήσει τυράννου τρόπον την Δυγήν. [92] Διό καὶ προστάττει ο θεός « λαβέσθαι της κέρκου », τουτέστι τό άντίδικον της ήδονης και άτίθασον αύτης μη φοδείτω σε, άλλά τούτου μάλιστα λαδού και κατάσγες καὶ περικράτησον έσται γὰρ πάλιν ἀντὶ ὅςεως ἐκθδος. τουτέστιν άντι ήδονης γενήσεται έν τη γειρί παιδεία. 193 Άλλα γενήσεται έν τη γειρί, έν τη πράξει του σοφού, δ δή και άληθές έστι λαβέσθαι δε και περικρατήσαι ήδονής άδύνατον, εί μή, πρότερον έκταθείη ή γείρ, τουτέστιν εί μή τὰς πράξεις καὶ προκοπὰς ἀπάσας ομολογήσειεν ή ψυγή κατά θεόν είναι και μηδέν είς έαυτην άναγάγοι. Τοῦτον μέν δή τον όφιν άποδιδράσκειν ό βλέπων διέγνωκεν. έτερον δέ τον σωφροσύνης λόγον κατασκευάζει, τὸν γαλκοῦν ἐκεῖνον, ῖνα ὁ δηγθείς ὑο΄ ήδονής ίδων σωρροσύνην ζήση τον άληθή βίον. ΧΧΙΙ [94] Τοιούτον όφιν εύχεται ο Ιακώε γενέσθαι τον Δάν καί φησιν ούτως· « Δάν κρινεῖ τὸν ἐαυτοῦ λαόν, ώσει καὶ μία φυλή Ίσραήλ, καὶ γενέσθω Δὰν ὄφις ἐρ' όδου, έγκαθήμενος ἐπὶ τρίδου, δάκνων πτέρναν ἴππου, καὶ πεσείται ο ίππευς είς τὰ οπίσω, τὴν σωτηρίαν περ:μένων χυρίου » (Gen. 49, 16-18). Έχ μεν τῆς Λείας πέμπτος υίος έστιν Ίσσάγας γνήσιος του Ίακώδ, συγ-

<sup>(1)</sup> Tout le développement qui précède (88-94) est d'inspiration cynique: 1° La conception de la παιδεία (89, 90, 92) consistant uniquement dans l'éducation pratique (cf. surtout 89), est cynique 'Diog. La., VI. 68; cf. Rodier, Conjecture sur la morale d'Antisthènes, Ann. philos.. 1907, p. 33), et aussi néopythagoricienne (voy. le dicton pythagoricien, Stob., Floril.. append. XVI, 89: ἀπαιδευσία πάντων τῶν παθῶν μήτηρ, τὸ δὲ πεπαι-

capituler et ravageront l'ame tout entière. [92] C'est pourquoi Dieu lui ordonne de « prendre la queue », c'est-à-dire : que l'inimitié et la férocité du plaisir ne te fassent pas peur; prends-le plutôt, tiens-le, et maîtrise-le : de nouveau il deviendra de serpent bâton; c'est-à-dire de plaisir il deviendra, si tu l'as en main, éducation. [93] Mais c'est dans la main, c'est-à-dire dans l'action du sage, qu'il le deviendra; il est impossible de prendre un plaisir et de le maîtriser, si on n'a d'abord étendu la main, c'est-à-dire reconnu que toutes les actions et tous les progrès viennent de Dieu, sans rien rapporter à soi-même. Donc le voyant s'est décidé à fuir ce serpent; et il en construit un autre, la parole de tempérance, le serpent d'airain de tout à l'heure, afin que, mordu par le plaisir, il vive de la véritable vieen voyant la tempérance (1). XXIV [94] Jacob fait une prière pour que Dan devienne un tel serpent : « Dan jugera son peuple, parce qu'il est, lui aussi, une tribu d'Israël; que Dan devienne un serpent sur le chemin, en embuscade sur la route, mordant le paturon du cheval; et le cavalier tombera en arrière, attendant son salut du Seigneur » (Gen. 49,16-18). De Léa, Jacob a comme cinquième fils légitime Issachar; en comptant les deux qu'il a de Zelpha, il est le septième; mais le cinquième fils de Jacob est Dan qu'il a eu de Balla,

δεῦσθαι... ἐν ἀπαλλάξει τῶν φύσει παθῶν θεωρεῖται; ibid., 112); 2° la comparaison du plaisir à des serpents est cynique (Diog. le Cyn. ap. Dion Chrysost., Or. VIII. Arn., I. 98); 3° le conseil de fuir les plaisirs par l'impossibilité de lutter contre eux (ibid.). 4° Sur l'usage de la lutte contre le plaisir pour l'éducation, cf. la diatribe cynico-stoïcienne de Musonius (Stobée, Foril., 29, 78).

καταριθμουμένων δε των έκ της Ζέλφας δυείν εξδομος, του δε Ίακωθ πέμπτος έστιν ο Δάν έκ της Βάλλας της παιδίσκης 'Ραγήλ. Την δε αιτίαν εν τοῖς κατ' ιδίαν έξευρήσομεν. Πεοί δε του Δάν πάλιν κατανοητέον. [95] Δύο γένη φορεί ή ψυγή, το μέν θεῖον, το δε φθαρτόν το μέν ούν κρεῖττον κεκύηκεν ήδη καὶ ἴσταται ἐπ' αὐτοῦ. ὅτε γάρ έξομολογήσασθαι τῷ | θεῷ καὶ παραχωρῆσαι πάντα ϊσγυσεν ή ψυγή. ατήμα κρεῖσσον λαβεῖν οὐκέτ' εἶγε' διά τούτ' έστη του τίκτειν τον 'Ιούδαν, τον έξομολογητικόν τρόπον, ένεγχούσα. Τὸ δὲ θνητὸν γένος νῦν ἄργεται διαπλάττειν. 96 Υφέστηκε δὲ τὸ θνητὸν καταπόσει θεμελίου γάρ τρόπον ή γεύσις, ή αιτία της των ζώων διαμονής έστι Βάλλα δὲ έρμηνεύεται κατάποσις: ἐκ ταύτης οὖν γίνεται ὁ  $\Delta$ άν, δς έρμηνεύεται κρίσις τοῦτο γάρ τὸ γένος  $\delta$ ιακρίνει καὶ γωρίζει τὰ ἀθάνατα ἀπὸ τῶν θνητῶν. Εὔγεται οὖν αὐτον γενέσθαι σωφροσύνης έραστήν, τῷ δὲ Ἰούδα οὐκ εὕζεται έχει γὰρ ἄδη τὸ έξομολογεῖσθαι καὶ εὐαρεστεῖν θεῷ. 97 « Γενέσθω » οὖν φησιν « Δὰν ὄφις ἐφ' ὁδοῦ. » 'Οδὸς ήμων έστιν ή ψυγή, ώσπερ γάρ έν ταῖς όδοῖς ἔστιν ίδεῖν διαφοράν τῶν ὄντων, ἀψύγων ἐμψύγων, ἀλόγων λογικῶν, σπουδαίων φαύλων, δούλων έλευθέρων, νεωτέρων πρεσδυτέρων, ἀρρένων θηλειών, ξένων ἀστών, νοσούντων ύγιαινόντων, λελωδημένων όλοκλήρων, ούτως καὶ ἐν ψυχῆ καὶ άψυγα καὶ ἀτελή καὶ νοσώδη καὶ θήλεα καὶ μυρία ἄλλα κηρών μεστά κινήματά έστι, έμπαλιν έμψυγα όλόκληρα

<sup>1)</sup> Ces « recherches spéciales » ne nous sont pas parvenues. Les *Questions sur la Genèse* ne vont pas jusqu'à ce verset.

l'esclave de Rachel. Nous en trouverons la cause dans les recherches spéciales (1); il faut revenir à Dan pour raisonner sur lui. [95] L'âme produit deux genres, le genre divin et le genre corruptible; elle a enfanté à ce moment le genre supérieur et s'y est tenue; lorsqu'elle a eu la force d'avoir de la reconnaissance envers Dieu et de tout lui accorder, elle n'a pu rien avoir de meilleur; c'est pourquoi elle a cessé d'enfanter après avoir produit Juda, la manière d'être reconnaissante. Elle commence maintenant à façonner le genre mortel; [96] mais ce qui est mortel subsiste par l'alimentation: le goût en est comme le fondement; il est cause de la conservation des animaux 2). Balla se traduit alimentation; d'elle provient Dan, qui se traduit distinction; ce genre distingue et sépare les choses immortelles des choses mortelles. Il prie pour qu'il devienne amant de la tempérance, et il ne fera pas de prière pour Juda : celui-ci a déjà la reconnaissance envers Dieu et il se complait en lui. [97] « Que Dan, dit-il, devienne un serpent sur le chemin. » Notre chemin, c'est l'àme; comme on peut voir sur les chemins toute une variété d'êtres, des êtres inanimés et animés, sans raison et raisonnables, bons et mauvais, des esclaves et des hommes libres, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des étrangers et des gens de la ville, des malades et des gens en bonne santé, des estropiés et des gens bien constitués, il y a aussi dans l'âme des choses sans âme, incomplètes, maladives, esclaves, féminines, et des milliers de maux encore; mais il y a aussi des choses pleines d'âme,

<sup>(2)</sup> Cf. Arist., De sensu. 1 : ή δὲ γεῦσις διὰ τὴν τροφήν.

άρρενα έλεύθερα ύγια πρεσδύτερα σπουδαΐα γνήσια καί άστα όντως. 08 Γενέοθω οδν ό σωφροσύνης λόγος όψις έπι τής ψυγής της όδευούσης διά πάντων των έν τω βίω πραγμάτων καὶ έγκαθισάτω ἐπὶ τρίδου. Τί δε τουτ' ἐστίν; άτριπτος μεν ο άρετης γώρος, ολίγοι γαρ βαίνουσιν αυτόν, τέτριπται δε ο κακίας. έγκαθίσαι δή και ένεδρευσαι και λογήσαι παραινεί την τετριμμένην όδον, το πάθος και την κακίαν, εν οξς κατατρίβονται τὸν βίον οἱ φυγάδες ἀρετῆς λογισμοί. XXV (QQ) « Δάχνων πτέρναν ἵππου. » Έγομένως πτερνιστής έστιν ό την στάσιν τοῦ γενητοῦ καί φθαρτοῦ διασείων τρόπος. Τὰ πάθη δὲ ἵππω ἀπεικάσθη: τετρασκελές γάρ καὶ τὸ πάθος ὡς ἔππος καὶ ὁρμητικόν και αύθαδείας γέμον καὶ σκιρτητικόν φύσει. Ο δὲ σωφροσύνης λόγος δάκνειν καὶ τιτρώσκειν φιλεῖ καὶ ἀναιρεῖν το πάθος. πτερνισθέντος δὲ τοῦ πάθους καὶ ὀκλάσαντος « πεσεῖται ὁ ίππεὺς εἰς τὰ ὁπίσω ». Ἱππέα νοητέον (τὸν) ἐπιδεδηκότα τοῖς πάθεσι νοῦν, ὑς ἀποπίπτει τῶν παθῶν, ὅταν αὐτὰ συλλογισθή. [100] Εὖ δ' ὅτι εἰς τούμπροσθεν οὐ πίπτει ή ψυγή μη γάρ προερχέσθω τῶν παθῶν, ἀλλ' ὑστεριζέτω τούτων, καὶ σωφρονισθήσεται. Καὶ δογματικόν έστιν ό λέγει εάν γάρ όρμησας ό νοῦς άδικησαι ύστερήση καί πέση είς τὰ οπίσω, οὐκ ἀδικήσει ἐὰν δὲ ἐπὶ πάθος κινηθείς άλογον μή έπεκδράμη, άλλὰ | κατόπιν μείνη, ἀπάθειαν, τὸ κάλλιστον, καρπώσεται. [ΙΟΙ] Διὸ καὶ τὸ καintactes, mâles, libres, saines, vénérables, vertueuses, de bon aloi et qui ont réellement droit de cité. [98] Donc, que la parole de tempérance devienne un serpent dans l'âme qui chemine à travers tous les événements de la vie: qu'elle soit en embuscade sur la route. Que veut dire ceci? Le pays de la vertu n'est pas frayé; peu d'êtres v marchent: et celui du vice a été fravé. Il lui conseille de se mettre en embuscade. de tendre des pièges, et d'intercepter le chemin frayé, c'est-à-dire la passion et le vice, où passent leur vie les pensées exilées de la vertu. XXV 199 « En mordant le paturon du cheval. » D'après la dépendance, l'état d'âme qui dissipe la discorde de l'être engendré et corruptible est ce qui fait faire le faux pas. Les passions ont été assimilées à un cheval : la passion a quatre membres comme un cheval; elle est violente, pleine de suffisance et bondissante de nature. La parole de tempérance aime à mordre. blesser et détruire la passion. Quand la passion a fait un faux pas et chancelé, « le cavalier tombera en arrière ». On doit comprendre le cavalier comme l'intelligence placée sur les passions; elle tombe des passions, lorsqu'on les a convaincues par la raison et qu'on les a fait chanceler. [100] Mais avec raison, il est dit que l'àme ne tombe pas en avant; qu'elle n'aille pas devant les passions; qu'elle reste en arrière, et elle sera corrigée. Ce qu'il dit est fondé sur les principes : si l'intelligence dans son élan reste derrière l'injustice et tombe en arrière, elle ne commettra pas d'injustice; et si, emportée vers la passion irraisonnée, elle ne court pas vers elle, mais reste par derrière, elle en tirera le plus beau fruit. l'absence de passions. [101]

τόπιν πτώμα εποδεγόμενος των κακιών έπιφέσει « τήν σωτηρίαν περιμένων χυρίου »· ὄντως γλο ύπο θεου σώζεται ό ἀποπίπτων των παθών καὶ ὑστερίζων της ἐνεργείας αὐτων. Πέσοι τοιούτον μου πτώμα ή ψυγή και μηδέποτε άνασταίη ἐπὶ τὸ ϊππειον καὶ σκιρτητικὸν πάθος, ἵνα θεοῦ σωτηρίαν περιμείνασα εδδαιμονήση. 102 Διά τοῦτο καί Μωυσής έν τω άσματι ύμνει τον θεών, ότι « ίππον και άναδάτην έρρυθεν εἰς θάλασσαν » (Exod. 15,1), τὰ τέσσαρα πάθη καὶ τὸν ἐπογούμενον αὐτοῖς ἄθλιον νοῦν εἰς τὴν φθοράν τῶν πραγμάτων καὶ τὸν ἀνήνυτον βυθόν καί σχεδόν τοῦ ἄσματος ὅλου τὸ κεράλαιον τοῦτ' ἐστίν, ἐφ' ὁ τὰ άλλα πάντα άναφέρεται, καὶ ούτως έγει εαν γάο ἀπάθεια κατάσγη την δυγήν, τελέως εύδαιμονήσει. ΧΧΥΙ 103 Ζητητέον δέ, τίνος ένεια ό μεν Ίακώδ φησιν, ότι « πεσείται ο ίππευς είς τὰ οπίσω » (Gen. 40,17). Μωνσης δε άδει, ότι ύππος καὶ άναβάτης κατεποντώθησαν. Λεατέον οὖν ὅτι ὁ μὲν ααταποντούμενος ὁ Αἰγύπτιός ἐστι τρόπος, ός, κάν φεύγη, ύπο το ύδωρ τουτέστιν ύπο την φοράν τῶν παθῶν φεύγει, ὁ δὲ πίπτων ἱππεὺς εἰς τὰ οπίσθια ούκ ἔστι τῶν φιλοπαθῶν τεκμήριον δέ, ὅτι οὖτος μέν έστιν ίππεύς, έχεῖνος δε άναδάτης: [104] ίππέως μεν οὖν ἔργον δαμάζειν τὸν ἵππον καὶ ἀφηνιάζοντα ἐπιστομίζειν, αναβάτου δε φέρεσθαι ή αν τὸ ζῷον ἄγη καὶ ἐν θαλάττη του μέν χυδερνήτου έργον άγειν τὸ σκάφος καὶ εύθύνειν καὶ ὀρθοῦν, τοῦ δὲ ἐπιδάτου πάσγειν ὅσα ἄν κ ναῦς ὑπομένη. Παρὸ καὶ ὁ δαμάζων τὰ πάθη ίππεὺς οὐ

Aussi dans son amour pour cette chute en arrière qui nous fait tomber des vices, il ajoute : « Attendant le salut du Seigneur ». Car il est réellement sauvé par Dieu, celui qui tombe des passions et s'abstient de suivre leur impulsion. Puisse mon âme tomber d'une telle chute; puisse-t-elle ne jamais remonter sur la monture bondissante des passions, afin d'être heureuse en attendant de Dieu son salut. [102] C'est aussi pourquoi Moïse, dans son chant, loue Dieu « d'avoir jeté à la mer cheval et cavalier » (Ex. 15,1), c'est-àdire les quatre passions, et la malheureuse intelligence qu'elles portaient vers... l'abîme sans fond. Peut-être est-ce là le principal du chant tout entier, à quoi se rapporte tout le reste; et il en est bien ainsi : car si l'apathie occupe l'àme, elle aura un bonheur parfait. XXVI [103] Il faut chercher pourquoi Jacob dit : « Le cavalier tombera en arrière » (Gen. 49.17), tandis que Moïse dit dans son chant : « cheval et cavalier ont été engloutis ». Il faut dire que ce qui est englouti, c'est l'état d'âme égyptien; s'il fuit, il s'enfuit sous l'eau, c'est-à-dire sous le mouvement des passions; et d'autre part, le cavalier qui tombe en arrière n'est pas un ami des passions; la preuve c'est que celui-ci est un cavalier, et l'autre un homme monté à cheval : [104] l'œuvre du cavalier est de dompter le cheval et de le refréner lorsqu'il est rétif; mais l'homme monté à cheval ne fait qu'être porté où la bête le mène. De même, sur mer, il appartient au pilote de diriger le bateau, et au passager de subir tout ce que subit le vaisseau. Aussi le cavalier qui dompte les passions n'est pas englouti; après en être descendu,

καταποντούται, άλλά άποβάς αύτων την σωτηρίαν περιμένει τοῦ δεσπότου. 105 Παραινεῖ μέντοι ὁ ἱερὸς λόγος ἐν Λευιτικώ « ἀπὸ τῶν έρπετῶν, ἀ πορεύεται ἐπὶ τεσσάρων, α έγει σκέλη ανώτερον των ποδων, ώστε πηδαν έν αύτοῖς » σιτεῖσθαι (Lev. 11,21), ὧν ἐστιν ὁ βρούγος καί ο άττακος καί άκρις και τέταρτον ο όφιομάγης: και δεόντως εἰ γὰρ ἄτροφον καὶ βλαθερὸν πρᾶγμα οφιώδης ήδονή, τροφιμώτατον αν καὶ σωτήριον γένοιτο ή πρός ήδονήν διαμαγομένη φύσις αύτη δὲ ή σωφροσύνη ἐστί. 106 Μάγου δή και σύ, ὧ διάνοια, πρός πᾶν πάθος και διαφερόντως πρός ήδονήν, καὶ γὰρ « φρονιμώτατός ἐστιν ό όφις πάντων θηρίων των ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε κύριος ό θεός » (Gen. 3, 1) των γας πάντων πανουργότατόν έστιν ήδονή. [107] διὰ τί; ὅτι πάντα ήδονῆς δοῦλα καὶ ὁ βίος ό τῶν φαύλων δεσπόζεται ύφ' ήδονῆς τὰ γοῦν ποιητικά αὐτῆς εὑρίσκεται διὰ πανουργίας πάσης, χρυσός ἄργυρος δόξα τιμαί άρχαί, αί δλαι των | αίσθητων καὶ τέγναι αί βάναυσοι καὶ όσαι άλλαι κατασκευαστικαὶ ήδονής πάνυ ποικίλαι, καὶ άδικοῦμεν δι' ήδονήν, τὰ δὲ άδικήματα οὐκ άνευ πανουργίας της έσγάτης έστίν. 108 Την όφιομάγον οὖν γνώμην ἀντίταττε καὶ κάλλιστον ἀγῶνα τοῦτον διάθλησον καὶ σπούδασον στερανωθήναι κατά τῆς τοὺς ἄλλους άπαντας νικώσης ήδονής καλόν καὶ εὐκλεᾶ στέφανον, όν ούδεμία πανήγυρις άνθρώπων έγορήγησεν.

il attend le salut du maître. [105] Le discours sacré. dans le Lévitique, conscille de manger « des reptiles. qui marchent sur quatre pieds, qui ont des jambes audessus des pieds, pour sauter avec ces jambes » (Lév. 11,21 : de ce genre sont les quatre espèces de sauterelles, brouchos, attacos, achris, ophiomachès); il le faut: si le serpent du plaisir n'est pas un aliment, et s'il est nuisible, la nature opposée au plaisir sera très nourrissante et salutaire; et cette nature est la tempérance. [106] Combats donc, ô pensée, contre toute passion et surtout contre le plaisir; car « le serpent est le plus prudent de tous les animaux sur la terre, qu'a faits le Seigneur Dieu » (Gen. 3,1). Le plaisir est de toutes choses la plus rusée. [107] Pourquoi? C'est que tout est esclave du plaisir; la vie des méchants est dominée par le plaisir; les choses capables de le produire sont recherchées par tous les moyens de ruse; c'est l'or, l'argent, la gloire, les honneurs, le pouvoir, les êtres sensibles matériels, les arts serviles, et tous les arts variés qui constituent le plaisir. De plus, nous sommes injustes à cause du plaisir, et il n'y a pas d'injustice sans le dernier degré de la ruse (1). [108] Oppose-lui donc la raison qui lutte contre le serpent; combats ce très beau combat: efforce-toi d'être couronnée, contre le plaisir qui a sur tous la victoire, d'une belle et glorieuse couronne à laquelle n'a pourvu aucune fête solennelle parmi les hommes.

<sup>(1</sup> Sur la ruse du plaisir, cf. Dion Chrysost., loc. cital., et aussi sur la comparaison de la vie morale avec une lutte.

# NOMΩN ΙΕΡΩΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ

Ι [1] « Καὶ ἐκρύδη ὅ τε ᾿Αδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσω τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου» (Gen. 3,8). Δόγμα εἰσηγεῖται διδάσκον, ὅτι ὁ φαῦλος φυγάς ἐστιν. Εἰ γὰρ πόλις οἰκεία τῶν σοφῶν ἡ ἀρετή, ταύτης ὁ μὴ δυνάμενος μετέχειν ἀπελήλαται πόλεως, ἦς ἀδυνατεῖ μετέχειν ὁ φαῦλος ἀπελήλαται ἄρα καὶ πεφυγάδευται μόνος ὁ φαῦλος. Ὁ δ᾽ ἀρετῆς φυγὰς εὐθὺς ἀποκέκρυπται θεόν εἰ γὰρ καὶ ἐμφανεῖς οἱ σοφοὶ θεῷ, ἀτε ὄντες αὐτῷ φίλοι, δῆλον ὡς ἀποκρύπτονται καὶ καταδύονται πάντες οἱ φαῦλοι, ὡς ἀν ἐχθροὶ καὶ δυσμενεῖς ὄντες ὀρθῷ λόγῳ. [2] "Οτι μὲν οῦν ἄπολις καὶ ἄοικος ὁ φαῦλός ἐστι, μαρτυρεῖ ἐπὶ τοῦ δασέος καὶ ποικίλου τὴν κακίαν Ἡσαῦ, ὅτε φησίν « ἦν δὲ Ἡσαῦ εἰδὼς κυνηγεῖν, ἀγροῖκος » (Gen. 25,27) οὐ γὰρ πέσ

## COMMENTAIRE ALLÉGORIQUE

### DES SAINTES LOIS

#### QUI VIENNENT APRÈS L'ŒUVRE DES SIX JOURS

#### LIVRE III

I [1] « Et Adam et sa femme se cachèrent (1) de la face du Seigneur dans le milieu du bois du Paradis» (Gen. 3,8). Il introduit un principe qui nous apprend que le méchant est exilé. Si la cité propre des sages est la vertu, celui qui ne peut y avoir part a été chassé de la cité, et il est impossible que le méchant y ait part; le méchant a été chassé et il est isolé dans l'exil. L'exilé de la vertu se cache immédiatement à Dieu: si les sages sont visibles à Dieu, parce qu'ils sont ses amis, il est évident que tous les méchants se cachent et disparaissent, parce qu'ils sont hostiles et malveillants envers la droite raison. [2] Que le méchant soit sans cité et sans maison, il le témoigne à propos d'Esaü, cet homme velu aux vices variés, en disant : « Esaü était savant dans l'art de la chasse, habitant la campagne » (Gen. 25.27). Par nature, le vice qui fait la chasse des passions n'habite pas la cité de la

<sup>(1)</sup> Nous lisons ἐκρύθη avec les mss. et Nestle (*Philologus*, 1900, p. 25).

φυκεν ή των παθών θηρευτική κακία την άρετης πώλιν οίκεῖν άγροικίαν καὶ ἀπαιδευσίαν μετά πολλής άγνωμοσύνης μεταδιώχουσα. Ο δέ γε σοφίας μεστός Ίαχως καί πολίτης | έστὶ καὶ οἰκίαν τὴν ἀρετὴν κατοικεῖ: Φησὶ γοῦν περί αὐτοῦ· « Ἰακὼδ δὲ ἄπλαστος ἄνθοωπος οἰκῶν οἰκίαν » (ibid.). Παρό καὶ « αί μαιαι, ἐπειδή ἐφοδούντο τὸν θεόν, ἐποίησαν ἐαυταῖς οἰκίας » (Exod. 1.21): 3. αί γὰς ζητητικαί τῶν ἀφανῶν θεοῦ μυστηρίων, ὅπες έστὶ « ζωογονεῖν τὰ ἄρσενα », οἰχοδομοῦσι τὰ ἀρετῆς πράγματα, οίς καὶ ἐνοικεῖν προήρηνται. Διὰ μὲν δὴ τούτων ἐπιδέδεικται, πῶς ὁ μὲν φαῦλος ἄπολίς τέ ἐστι καὶ ἄοιχος, φυγάς ἀρετῆς ὤν, ὁ δὲ σπουδαῖος καὶ πόλιν ἔχειν καὶ οἶκον σοφίαν κεκλήρωται. Η 4 "Ιδωμεν δε έξης, πῶς καὶ ἀποκρύπτεσθαί τις θεὸν λέγεται. Εἰ δὲ μὴ ἀλληγορήσειέ τις, άδύνατον παραδέζασθαι το προκείμενον πάντα γὰρ πεπλήρωκεν ὁ θεὸς καὶ διὰ πάντων διελή-λυθεν καὶ κενὸν οὐδὲν οὐδὲ ἔρημον ἀπολέλοιπεν έαυτοῦ. Ποῖον δή τις τόπον ἐφέζει. ἐν ῷ οὐχὶ θεός ἐστι; μαρτυρεῖ δὲ καὶ ἐν ἐτέροις λέγων· « ὁ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ » (Deut. 4,30). καὶ πάλιν « ὧδε ἔστηκα πρὸ τοῦ σέ » (Exod. 17,6)· πρό γὰρ παντὸς γενητοῦ ὁ θεός ἐστι, καὶ εὐρίσκεται πανταγού, ώστε ούκ αν δύναιτό τις αποκρύπτεσθαι. [5] Καὶ τί θαυμάζομεν; τῶν γὰρ γενομένων τὰ συνεκτικώτατα οὐδ' ἄν, εἴ τι γένοιτο. ἐκφεύγειν καὶ ἀποκρύπτεσθα: δυνηθείημεν, οίον γην φυγέτω τις η ύδωρ ή άξρα ή ούρανον ή τον σύμπαντα κόσμον άνάγκη γὰρ ἐν τούτοις περιέγεσθαι. ου γαρ έξω γέ τις του κόσμου φεύγειν δυ-

<sup>1)</sup> Ce sont les paradoxes stoïciens connus, mais interpré-

vertu; il recherche avec beaucoup d'ignorance la grossièreté et la stupidité. L'être plein de sagesse, Jacob, est un citoyen, et il a comme maison la vertu; il dit de lui : « Jacob était un homme simple, habitant la maison » (ibid.). C'est pourquoi « les sages-femmes, parce qu'elles craignaient Dieu, se firent des maisons » (Exod. 1,21). [3] Celles qui sont à la recherche des mystères invisibles de Dieu, c'est-à-dire qui « donnent la vie aux mâles », bâtissent les maisons de la vertu, et elles veulent y habiter. Par là on a donc montré en quel sens le méchant est sans cité et sans maison, exilé de la vertu, tandis que le sort du sage est d'avoir comme cité et comme maison la sagesse (1). II [4] Voyons ensuite en quel sens il est dit qu'on se cache à Dieu. Si on n'interprétait allégoriquement, il serait impossible d'admettre la proposition : Dieu a en effet tout rempli, tout pénétré; il n'a rien laissé vide ou privé de lui-même. Quel lieu occupera-t-on où Dieu n'est pas? Il le témoigne ailleurs en disant : « Dieu est en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et il n'y a plus rien, excepté lui » (Deut. 4,39), et encore: « Je me tiens ici devant toi » (Ex. 17,6). Dieu est en effet avant tout être engendré; il se trouve partout, et on ne pourrait s'en cacher. [5] Qu'y a-t-il là d'étonnant? Même parmi les êtres engendrés, nous ne pourrions fuir les principaux d'entre eux et nous en cacher: qu'on s'échappe par exemple de la terre ou de l'eau ou de l'air ou du ciel ou du monde tout entier. Nécessairement l'on y est contenu, et on

tés en un sens religieux : le sage « solum civem », Cic., De finibus., IV, 74.

νήσεται. [6] Εἶτα (μή) τὰ μέρη τοῦ κόσμου μηθέ τὸν χόσμον αύτον δυνάμενος τις άποκρύπτεσθαι τον θεόν άν ισγύσαι λανθάνειν; ούδαμῶς. Τί ουν το « έκουθησαν »; ό φαύλος δοκεί είναι τον θεόν έν τόπω, μή περιέγοντα. άλλά περιεγόμενον ου γάριν καὶ οἵεται ἀποκούπτεσθαι. ώς κατ' έκεῖνο τὸ μέρος οὐκ ὄντος τοῦ αἰτίου. καθ' δ φωλεύειν διέγνωκεν. ΙΙΙ 7 Έστι δε ούτως εκδέζασθαι: έν τῷ φαύλω ή ἀληθής περί θεοῦ δόξα ἐπεσκίασται κα! άποκρύπ τεται. σκότους γάρ πλήρης έστὶ μηδέν έγων έναύγασμα θεῖον. ὧ τὰ ὄντα περισκέψεται ὁ δὲ τοιοῦτος πεουγάδευται θείου γοροῦ, καθάπερ ο λεπρός καὶ γονορουής. ό μεν θεόν καὶ γένεσιν, άντιπάλους φύσεις. δύο γρωμάτων όντων, άγαγών είς ταύτο ώς αἴτια. ένος όντος αἰτίου τοῦ δρώντος: ὁ δέ γονορρυής έκ κόσμου πάντα καὶ είς κόσμον άνάγων, ύπὸ θεοῦ δὲ μηδὲν οἰόμενος γεγονέναι. Ήρακλειτείου δόξης έταῖρος, κόρον | καὶ γρησυοσύνην καὶ εν τὸ πᾶν καὶ πάντα ἀμοιδῆ εἰσάγων. 8 Διό φησι καὶ ό θεῖος λόγος « έξαποστειλάτωσαν έκ τῆς άγίου ψυγῆς πάντα λεπρόν καὶ πάντα γονορρυῖ, καὶ πάντα ἀκάθαρτον έν ψυγή, ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἔως θηλυκοῦ » (Num. 5,2), καὶ τούς θλαδίας καὶ ἀποκεκομμένους τὰ γεννητικά της ψυ-

<sup>(1)</sup> Conception stoicienne de Dieu : πνεύμα δινήκον δι' όλου τοῦ κόσμου (Aét., *Plac.*, I, 7, 33).

<sup>(2)</sup> Cette critique paraît s'adresser aux Stoiciens; cf. Plut., De facie lunae. 12 (Arn., Fragm., III, 308. 26). Δύοδντων χοωμάτων indique que Dieu et le devenir sont opposés par leurs qualités;

ne pourra pas s'échapper hors du monde. [6] Si l'on ne peut se cacher aux parties du monde, ni au monde lui-même, aura-t-on la force d'échapper à Dieu? Nullement (1). Que veut donc dire : « ils se cachèrent ». Le méchant croit que Dieu est dans un lieu, qu'il ne contient pas, mais qu'il est contenu; aussi il pense se cacher, croyant que la Cause n'est pas dans l'endroit où il s'est décidé à se blottir. III [7] On peut interpréter ainsi : chez le méchant, l'opinion vraie sur Dieu s'est obscurcie et cachée; il est plein d'obscurité, sans aucune lumière divine pour examiner les êtres; un tel homme se trouve exilé du chœur divin, comme le lépreux et celui qui a des pertes séminales, l'un qui fait revenir au même, comme causes, Dieu et le devenir (2), des natures opposées, qui ont deux couleurs; l'autre celui qui a des pertes, fait venir tout du monde et ramène tout au monde; il pense que rien n'est venu de Dieu; il est partisan de l'opinion d'Hé-raclite; il introduit la satiété et l'indigence, l'unité du tout, et l'échange réciproque qui produit tout (3). [8] C'est pourquoi le discours divin dit : « Que l'on renvoie de l'âme sainte tout lépreux, tout homme qui a des pertes et tout homme impur dans son âme, le mâle comme la femelle » (Nomb. 5,2), et encore ceux qui par compression et sectionnement sont privés des parties génératrices de l'âme, et les débauchés qui

l'expression s'explique par *Levit*. 13,12-13 (cf. *De Plantat.*, 111) sur la lèpre qui blanchit le corps tout entier.

<sup>(3)</sup> Exposition fantaisiste qui confond le εν το παν de Parménide (Diels, Dox. gr., 564, 19) avec des opinions d'Héraclite; γονορομής a suggéré le πάντα ρεῖ d'Héraclite.

γής και πόρνους την ένος άργην άποδιδράσκοντας, οίε άντικρυς άπείρηται είς έκκλησίαν θεού φοιτάν (Deut. 23.2). Ο Οί δέ γε σοφοί λογισμοί σύγ σίον άπολούπτονται, άλλ.' ευφανείς είναι γλίγονται. Ούγ όρας ότι ό Αδραάμ « έτι ην έστηκως ένώπιον αυρίου και έγγίσας είπε Μή συναπολέσης δίκαιον μετά άσεδους » Gen. 18, 22. 23), τὸν ἐμφανῆ, σοι καὶ γνώσιμον μετά τοῦ φεύγοντός σε και άποδιδράσκοντος; όπτος μέν γχο άσεθής, δίκαιος δε ό έστηκως έναντίον σου καί ψή φεύγων' σε γάρ. ὧ δέσποτα, τιμᾶσθαι δίκαιον μόνον. 10 Οδγ ώσπερ δε ἀσεδής, ούτω και εὐσεδής τις εύρισκεται, άλλ' άγαπητόν, εὶ δίκαιος, οῦ γάριν φησί « μὴ συναπολέσης δίκαιον μετά ἀσεδούς ». 'Αξίως γάο οὐδείς τὸν θεὸν τιμά. άλλά δικαίως μόνον όπότε γάρ ούδε τοις γονεύσιν ίσας ἀποδούναι γάριτας ένδέγεται — ἀντιγεννήσαι γάς ούχ οἰόν τε τούτους, — πῶς οὐκ ἀδύνατον τὸν θεὸν ἀμείψασθαι ή ἐπαινέσαι κατὰ τὴν ἀξίαν τὸν τὰ ὅλα συστησάμενον έχ μὴ ὄντων; πᾶσαν γὰρ ἀρετὴν παρέσγετο. Ι 🗸 [11] Τρεῖς οὖν καιρούς, ὧ ψυγή, τουτέστι τὸν τριμερή γρόνον σύμπαντα έμφανής αλεί γίνου θεώ, μή το θήλυ αίσθητόν πάθος ἐφελκομένη, άλλὰ τὸν ἀνδρεῖον καὶ καρτερίας άσκητην λογισμόν έκθυμιώσα, τρισί γάρ καιροίς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθῆναι πᾶν ἀρσενικὸν ἐναντίον κυρίου τοῦ

<sup>(1)</sup> Sur l'incapacité de faire l'éloge de Dieu, cf. encore Vita Mos., II (III), 239. Ce sentiment se retrouve dans le Stoicisme :

fuient la souveraineté d'un seul, à qui il est fait directement défense de fréquenter l'assemblée de Dieu Deut. 23,2). [9] Les sages pensées non seulement ne se cachent pas. mais désirent être vues. Ne vois-tu pas qu'Abraham « était encore debout en face du Seigneur et a dit après s'être approché : ne fais pas périr le juste avec l'impie » (Gen. 18,22, 23), celui qui est vu et connu de toi avec celui qui t'échappe et te fuit? Celui-ci est un impie: mais c'est un juste, celui qui reste en face de toi et ne t'échappe pas; car, ò maître, il est juste que toi seul sois honoré. [10] Mais on ne trouve pas un être aussi pieux qu'un autre est impie; c'est assez d'être juste, et c'est pourquoi il dit : « Ne fais pas périr le juste avec l'impie. » Car personne n'honore Dieu d'une façon digne de lui, mais seulement justement. Alors qu'il n'est pas possible de rendre à ses parents autant de bienfaits qu'on en a reçu (car il n'est pas possible de les engendrer à notre tour), comment n'est-il pas impossible de donner en retour à Dieu et de louer suivant sa dignité celui qui a fait l'univers du non-ètre? Car il a produit toute vertu 1. IV [11] Donc « en trois moments », ò âme, c'est-à-dire dans le temps tout entier qui se divise en trois parties, toujours, deviens visible à Dieu: n'emmène pas la passion féminine et sensible. mais offre comme un parfum la pensée mâle qui s'exerce à la constance: car le discours sacré ordonne qu' « en trois moments de l'année tout mâle soit vu

Sén., De Benefic., II. 30, 2; VII. 15, 4; (Dii) quibus nullius rei indigentibus, referre nihilominus gratiam possumus.

θεου Ισραήλ ο ίερος λόγος προστάττει (Deut. 16,16). 12 Διά τουτο καὶ Μωυσής, ότε έμφανής καθίστατα: θεώ, φεύγει, τον διασκεδαστήν πρόπον Φαραώ, ός αύγει λέγων μή είδέναι τον κύριον" « άνεγώρησε » γάρ φησι « Μωυσής ἀπὸ προσώπου Φαραώ καὶ κατώκησεν έν γη Μαδιάμ » (Exod. 2, 15), τζ κρίσει των φύσεως πραγμάτων, « καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ φρέατος », ἐκδεγόμενος τί ό θεός άνομδοήσει πότιμον τη διψώση και ποθούση ψυχή τὸ ἀγαθόν. [13] 'Αναχωρεῖ μὲν δή ἀπὸ τῆς ἀθέου καὶ ήγεμονίδος των παθών δόξης Φαραώ, άναγωρεῖ δέ είς Μαδιάμ, την κρίσιν, έξετάζων πότερον ηρεμητέον αὐτῷ | ἐστιν ἢ δικαστέον πάλιν πρός τὸν φαῦλον ἐπ όλέθρω αύτου σκέπτεται δέ. εί ἐπιθέμενος ἰσγύσει νικηφορήσαι, παρό και κατέγεται ύπομένων, ώς έφην, εί άναδώσει ό θεός τῷ βαθεῖ καὶ μή κούφω λογισμῷ πηγήν ίκαν ην επικλύσαι την φοράν του Αίγυπτίων βασιλέως, των παθών αὐτοῦ. [14] 'Αξιοῦται μέντοι τῆς γάριτος' στρατευσάμενος γάρ στρατείαν την ύπερ άρετης οὐ παύεται πολεμών, πρίν έπιδειν πρηνείς και άπράκτους τὰς ήδονάς. οῦ γάριν οὐ φεύγει Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ Φαραώ, ἀνεπιστρεπτὶ γὰρ ἂν ἀπεδίδρασκεν, ἀλλ' ἀναγώρεῖ, τουτέστιν ἀνακωγήν ποιείται του πολέμου άθλητου τρόπον διαπνέοντος καί συλλεγομένου το πνεύμα, μέγρις αν έγείρας την φρονήσεως καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς συμμαγίαν διὰ λόγων θείων μετά δυνάμεως έρρωμενεστάτης ἐπίθηται. 15 Ο δὲ

<sup>(1)</sup> Tout ce qui suit jusqu'au ? 28 est le développement du

devant le Seigneur, le Dieu d'Israël » Deut. 16,16). [12] C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il se rend visible à Dieu, fuit l'état de dissipation, Pharaon, qui a l'audace de dire qu'il ne connaît pas le Seigneur : « Moïse, dit-il, se retira de la face du Pharaon, et habita dans la terre de Madiam » (Exod. 2,15), le jugement des choses de la nature, « et il s'assit sur le bord du puits », en attendant la pluie fécondante que Dieu enverra à l'âme qui a soif et désir du bien. [13] Il se retire de l'opinion athée et maîtresse des passions, Pharaon: mais il se retire à Madiam, le jugement, examinant s'il lui faut rester seul, ou s'il faut encore discuter contre le méchant pour sa propre perte; il cherche si, ayant attaqué, il aura la force de vaincre; aussi il se contient en attendant, comme j'ai dit, pour voir si Dieu donnera à la pensée profonde et non pas légère une source capable de submerger les productions du roi d'Égypte, c'est-à-dire de ses passions (1). 14] Il est jugé digne de cette grâce; parti en expédition pour la vertu, il ne cesse de combattre avant d'avoir vu les plaisirs à bas et inactifs. C'est pourquoi Moïse ne fuit pas devant Pharaon; car il se serait écarté sans retour; il se retire, c'est-à-dire conclut une trêve dans le combat, à la façon d'un athlète qui respire et reprend son souffle, jusqu'à ce que, avec l'alliance de la prudence et des autres vertus qu'il a appelées, il attaque par des paroles divines, avec une très grande vigueur. [15] Jacob (c'est celui qui supplante), acquiert la

thème indiqué II, 91 sur la différence d'attitude du parfait (Moïse) et de l'imparfait (l'ascète) en face du plaisir.

Τακώθ, πτερνιστής γάρ έστι, μεθόδοις και τέγναις την άρετην ούκ άκονιτί κτώμενος — ού γάο μετωνόμαστό πω είς τον Ίσραήλ - άποδιδράσκει των κατά Λάξαν πραγμάτων, τουτέστι γρωμάτων και σγημάτων και συνόλως σωμάτων, α τον νουν δια των αίσθητων τιτοώσκειν πέφυκεν' έπειδή γὰρ αὐτὰ νικήσαι παρών κατά τὸ παντελές ούκ ήδύνατο. Φεύγει δεδιώς την πρός κύτων ήτταν καί σφόδρα επαίνων άξιος: « εύλαβεῖς » γάρ φησ: Μωυσῆς « ποιήσετε τούς υίους του όρωντος » (Lev. 15.31), άλλ' οὐ θρασεῖς καὶ τῶν μή καθ' αὐτοὺς ἐρῶντας. V [16] « Καὶ ἐκρυψεν Ἱακώθ Λάθαν τον Σύρον του μπ άναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσκει. Καὶ ἀπέδρα αὐτὸς καί τὰ αύτοῦ πάντα, καί διέδη τὸν ποταμόν καὶ ώρμησεν εἰς τὸ ὄρος Γαλαάδ » (Gen. 31,20. 21). Φυσικώτατόν έστι τὸ κρύπτειν ότι ἀποδιδράσκει καὶ μή ἀναγγέλλειν τῷ ήρτημένω τῶν αἰσθητῶν λογισμῷ Λάξαν. Οἶον ἐὰν κάλλος ἰδών αἰρεθῆς κότῷ καὶ μέλλης πταίειν περί αύτό, φύγε λαθών ἀπό τῆς φαντασίας αύτοῦ καὶ μηκέτι άναγγείλης τῷ νῷ, τουτέστι μὴ ἐπιλογίση πάλιν μηδέ μελετήσης αι γάρ συνεγείς υπομνήσεις τύπους έγγαράττουσαι τρανούς βλάπτουσι την διάνοιαν καί άκουσαν αὐτὴν (πολλάκις) περιτρέπουσιν. [17] 'Ο δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ πάντων τῶν καθ' ἡντινοῦν αἴσθησιν όλκῶν. Έν γάρ τούτοις σώτειρα ή λαθραία φυγή, το δ' ύπομιμυήσκεσθαι και άναγγέλλειν και άναπολεῖν κρατεῖ καὶ

<sup>(1</sup> Sur ce changement de nom de Jacob en Israël qui sym-

vertu par méthode et par art, non sans travail (car son nom n'a pas été encore changé en Israël) (1): il fuit les biens de Laban, c'est-à-dire les couleurs, les formes et en général les corps, qui sont de nature à blesser l'intelligence par le moyen des sensibles; et parce que, présent, il ne pouvait complètement les vaincre, il fuit dans la crainte de la défaite. Il est très digne d'éloges: « Vous rendrez prudents, dit Moïse, les enfants du voyant » (Lév. 15,31), et non pas rudes, et désireux de ce qui ne leur appartient pas.

V 16 « Et Jacob se cacha de Laban le Syrien pour ne point lui annoncer qu'il s'enfuyait. Et il s'enfuit avec tout ce qui était à lui, et il traversa le fleuve, et se porta vivement vers la montagne de Galaad » (Gen. 31,20, 21). C'est bien en un sens physique qu'il cache son départ, et ne l'annonce pas à Laban, la pensée suspendue aux passions : par exemple si, ayant vu une belle chose, tu es pris par elle et si tu es sur le point de commettre une faute pour elle, fuis en cachette la représentation que tu en as et ne l'annonce pas à l'intelligence, c'est-à-dire n'y reviens pas pour y réfléchir, et ne la médite pas; les images continuelles, qui s'impriment en caractères nets, nuisent à la pensée, et la renversent souvent malgré elle. [17] Même raisonnement pour tous les attraits qui viennent d'une sensation quelconque : ici la fuite secrète est salutaire; se rappeler, annoncer, y revenir sans cesse, tout cela domine et asservit violemment la pensée.

bolise le passage des luttes pénibles de l'ascétisme à la joie de la récompense, cf. De mutat. nom., 81 sq.

δουλούται βιαίως του λογισμόν. Μαδέποτ' ούν, ω διάνοια, τὸ σανέν αἰσθητόν, εἰ μέλλεις άλίσκεσθαι πρὸς αὐτου, άναγγείλης σαυτή μηδε άναπολήσης αυτό, ένα μη κρατηθείσα κακοδαιμονής άλλ' άφετος όρμήσασα άπόδραθι έλευθερίαν απίθασον δουλείας γειροήθους προκρίνουσα. VI [18 Διὰ τί δὲ νυν ώς άγνοούντος του Ίακώθ, ότι Σύρος ο Λάθαν έστί, φησίν « έκρυψε δε Ίακωθ Λάθαν τὸν Σύρον »; ἔγε: δὲ καὶ τοῦτο οὐ πάρεργον λόγον. Συρία γάς έρμηνεύεται μετέωρα ό άσχητης ούν Ίακὸδ νοῦς, ότε μεν όρᾶ ταπεινόν τὸ πάθος, περιμένει λογιζόμενος αυτό νικήσειν κατά κράτος, ότε δε μετέωρον καὶ ύψαυχενοῦν καὶ ὑπέρογκον, ἀποδιδράσκει τε ὁ νοῦς ὁ άσκητής πρώτος, είτα και τὰ αὐτοῦ πάντα μέρη της άσχήσεως, άναγνώσεις, μελέται, θεραπεΐαι, των καλών μνήμαι, έγκράτεια, τῶν καθηκόντων ἐνέργειαι, καὶ διαθαίνει τὸν τῶν αἰσθητῶν ποταμὸν τὸν ἐπικλύζοντα καὶ βαπτίζοντα τη φορά των παθών την ψυγήν, καὶ όρμα διαδάς είς τον ύψηλον καὶ μετέωρον (τόπον) τον λόγον τής τελείας άρετής: [10] « ώρμησε γάρ εἰς τὸ όρος Γαλαάδ », έρμηνεύεται δὲ μετοικία μαρτυρίας, του θεού μετοικίσαντος την ψυγην ἀπό των κατά Λάδαν παθών καὶ μαρτυρήσαντος αὐτῆ μετανάστασιν, ὅτι λυσιτελής καί συμφέρουσα, καί ἀπό τῶν ταπεινήν καί γαμαίζηλον άπεργαζομένων την ψυγήν κακών είς ύψος καὶ μέγεθος άρετῆς προάγοντος. 20 Διὰ τοῦτο ὁ φίλος τῶν αἰσθή-

<sup>11.</sup> C'est la χρῆσις φαντασίων des Stoïciens postérieurs: comp. Epictète, Manuel, 36, 10.

<sup>(2)</sup> Ces « parties de l'ascèse » constituent ce que le cynique

Donc, ô pensée, si tu dois être prisonnière de l'objet sensible qui a paru, ne te fais pas connaître à toi-même cet objet, et n'y reviens pas, pour que, dominée par lui, tu n'éprouves pas de malheur; mais, affranchis-toi et, pars vivement en préférant une liberté indomptée à une servitude docile 1). VI [18] Pourquoi maintenant, comme si Jacob ignorait que Laban est Syrien, dit-il : « Jacob se cacha de Laban le Syrien »? Ce n'est pas une parole vaine : Syrie se traduit : élevée dans les airs : l'intelligence ascétique, Jacob, lorsqu'elle voit la passion à terre, attend en pensant la vaincre de force; mais lorsqu'elle la voit élevée, hautaine et démesurée. l'intelligence ascétique s'enfuit la première, suivie de toutes les parties de l'ascèse, la lecture, la méditation, le culte, les images des belles choses, la continence, l'accomplissement des fonctions (2); ell e traverse le fleuve des sensibles qui submerge et baigne l'ame du flot des passions, et, ayant traversé, elle va vivement vers le lieu haut et élevé, la parole de la vertu parfaite: [19" « Car il se porta vivement vers la montagne de Galaad »; Galaad se traduit : émigration du témoignage; Dieu a fait émigrer l'âme des passions de Laban. lui a témoigné que son émigration était utile et profitable, et l'a menée des maux qui abaissent et humilient l'âme, à la hauteur et à la grandeur de la vertu. [20] C'est pourquoi l'ami des sensations, qui agit selon celles-ci et non selon l'intelligence, Laban, s'ir-

Musonius (Stob., Floril., 29.78; p. 205, Gesner) appelle l'ascèse de l'âme, qu'il fait consister dans la connaissance et dans la poursuite des vrais biens.

σεων καὶ κατ' αὐτὰς ἀλλὰ μὴ κατὰ νοῦν ἐνεργῶν Λάδαν άγανακτεῖ καὶ διώκει καί φησιν· « ϊνα τί κρυφή άπέδρας » (Gen. 31,26), άλλ' οὐ παρέμεινας τη τοῦ σώματος ἀπολαύσει καὶ τῷ δόγματι τῷ (τὰ) περὶ σῶμα καὶ τὰ ἐκτὸς ἀγαθὰ κρίνοντι; ἀλλὰ καὶ ρεύγων ἀπό τήσδε τής δόξης ἐσύλησάς μου καὶ τὸ φρονείν, Λείκν τε καὶ 'Ραγήλ' αὖται γάρ, ἡνίκα παρέμενον τῆ ψυγή. ορένας ένεποίουν ταύτη, μεταναστάσαι δε άμαθίαν καί άπαιδευσίαν αὐτἢ κατέλιπον· διὸ καὶ ἐπιφέρει ὅτι « ἐκλοποφόρησάς με » (ibid.), τουτέστι το φρονεῖν ἔκλεψας. VII [21] Τί οὖν ἦν τὸ φρονεῖν, ἐξηγήσεται· ἐπιφέρει γὰς « καὶ ἀπήγαγες τὰς θυγατέρας μου ὡς αἰγμαλώτιδας. καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, έξαπέστειλα ἄν σε » (ibid.). Οὐκ ἂν ἐξαπέστειλας τὰ μαγόμενα ἀλλήλοις: εἰ γὰς ἐξαπέστειλας όντως καὶ ἡλευθέρους τὴν ψυγήν, περιετλες άν αύτης τούς σωματικούς και αίσθητικούς άπαντας ήγους. ούτως γάρ ἀπολυτροῦται κακιῶν καὶ παθῶν διάνοια. Νυνὶ δὲ λέγεις μέν, ὡς ἐζαποστέλλεις ἐλευθέραν, διὰ δὲ τῶν ἔργων ὁμολογεῖς, ὅτι κατέσγες ἀν ἐν δεσμωτηρίω ε: γάρ « μετά μουσικών καὶ τυμπάνων καὶ κιθάρας » καὶ τῶν καθ' αἴσθησιν ήδονῶν προύπεμπες, οὐκ ἀν ὄντως έξαπέστειλας. [22] Οὐ γὰρ μόνον σέ, ὧ σωμάτων καὶ γρωμάτων έταιρε Λάβαν, ἀποδιδράσκομεν, ἀλλά και πάντα τὰ σά, ἐν οἶς καὶ αί τῶν αἰσθήσεων φωναὶ ταῖς των παθων ένεργείαις συνηγούσαι μεμελετήκαμεν γάρ, εί γε άρετης έσμεν άσκηταί, μελέτην άναγκαίαν, ην καί Ιακώβ έμελέτησεν, ἀπολλύναι καὶ διαφθείρειν τους άλλοτρίους της ψυχης [τους θεούς, τους γωνευτούς θεούς, rite, le poursuit et dit : « Pourquoi t'enfuis-tu en cachette? » (Gen. 31,26); pourquoi n'es-tu pas restée auprès de la jouissance du corps et de l'opinion qui juge comme des biens les choses corporelles et extérieures? En fuyant cette opinion, tu m'as aussi dépouillé de la pensée intelligente, Léa et Rachel; en restant auprès de l'âme, elles y produisaient les pensées; en émigrant, elles y ont laissé l'ignorance et grossièreté. Aussi il ajoute : « Tu m'as dérobé », c'est-à-dire tu as volé la pensée intelligente. VII [21] Il va expliquer ce qu'était cette pensée, en ajoutant : « Tu as emmené mes filles comme des prisonnières; et, si tu me l'avais annoncé, je t'aurais laissé partir » (ibid.). Non; tu ne l'aurais pas fait partir, c'est là une contradiction; si, réellement, tu l'avais laissé partir, si tu libérais l'âme, tu en aurais enlevé toutes les résonances corporelles et sensibles; car c'est ainsi que la pensée s'affranchit des vices et des maux. Tu dis maintenant que tu la laisses partir libre, et, par le fait, tu reconnais que tu l'aurais retenue prisonnière; car si tu la renvoyais « avec des musiciens, des tambours et des cithares », avec les plaisirs de chacun des sens, tu ne l'aurais pas réellement laissée partir. [22] Ce n'est pas toi seulement, ami des corps et des couleurs, Laban, que nous fuyons. mais aussi tout ce qui t'appartient, entre autres les voix des sensations qui font écho à l'activité des passions. Si nous sommes des ascètes de la vertu, nous avons nécessairement songé, comme l'a fait aussi Jacob, à faire disparaître et à détruire les dieux étrangers à l'âme, ces dieux de fonte, que Moïse a

ούς άπηγόρευκε Μωυσής δημιουργείν (Lev. 19,4) ούτοι δ' είσιν άρετης μέν και εύπαθείας διάλυσις, κακίας δε και παθών σύστασίς τε καὶ πῆζις, τὸ γὰς γεόμενον διαλυθέν αδθις πήγνυται. VIII [23] Λέγει δε ούτως « καὶ εδωκαν Ίακώδ τούς θεούς τούς άλλοτρίους, οι ήσαν έν ταίς γεσσίν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοίς ὼσίν αὐτῶν, καὶ κατέκουψεν αὐτὰ Ίακώδ ύπὸ την τερέδινθον την έν Σικίuois » (Gen. 35,4) · ούτοι δ' είσι των σωίλων θεοί. () δέ Ίαχωθ ου λέγεται λαμδάνειν, άλλα κρύπτειν και άπολλύναι παντή διηκριδωμένως ο γάρ άστεῖος ούδεν λήψεται πρός περιουσίαν τῶν ἀπό κακίας, ἀλλά κούὑει καὶ ἀφανιεῖ λάθρα: 24 καθάπες καὶ 'Αξοαάν, τω Σοδόμων βασιλεῖ τεγνάζοντι άλόγου ούσεως ποιήσασθαι άντίδοσιν πρός λογικήν, ίππου πρός άνδρας σησί μηδέν λήψεσθαι τῶν ἐκείνου, ἀλλ' « ἐκτενεῖν » τὴν ψυχικὴν ποᾶξιν, όπερ διά συμβόλου « γείρα » ωνόμασε, « πρός τον θεόν τον υψιστον » (Gen. 14,22). μη γάρ λήψεσθαι « ἀπὸ σπαρτίου έως σφαιρωτήρος ὑποδήματος » ἀπὸ πάντων τῶν ἐκείνου. ἵνα μή εἴπη πλούσιον πεποιηκέναι τὸν όρωντα πενίαν άρετης της πλουσίας άντιδιδούς. [25] Κούπτεται μέν ἀεὶ φυλάττεται τὰ πάθη ἐν Σικίμοις ώμίασις δε έρμηνεύεται, ο γάρ πονούμενος περί τὰς ήδονάς συλακτικός τῶν ἡδονῶν ἐστιν, — ἀπόλλυτα! δὲ καί διασθείρεται παρά τῷ σοφῷ, οὐ πρός βραγύν τινα γρόνον, άλλ' « έως της σήμερον ήμέρας », τουτέστιν ἀεί· ό γάρ αίων άπας τῷ σήμερον παραμετρεῖται, μέτρον γὰς τοῦ παντὸς χρόνου ὁ ἡμερήσιος κύκλος. [26] Διὸ καὶ ἐξαίρετον δίδωσι τῷ Ἰωσὴς τὰ Σίκιμα ὁ Ἰακώδ (Gen. 48, 22), τὰ σωματικά καὶ αἰσθητικά, μετιόντι

défendu de construire Lév. 19,4). Ces dieux dissolvent la vertu et le bonheur, et donnent la consistance et la solidité au vice et aux passions; ce qui se répand, une fois dissous, se solidifie à nouveau. VIII [23] Il dit : « Ils donnèrent à Jacob les dieux étrangers qui étaient en leurs mains, et les boucles d'oreilles qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les cacha sous le térébinthe qui est à Sichem » (Gen. 35,4). Ce sont les dieux des méchants. On ne dit pas que Jacob les prend, mais qu'il les cache et les détruit. C'est tout à fait exact : le sage ne prendra pour se l'adjoindre rien qui vienne du vice: il le cachera et le fera disparaître secrètement. [24] Ainsi Abraham dit au roi de Sodome qui veut artificieusement échanger un être sans raison contre un être raisonnable, un cheval contre des hommes, qu'il ne prendra rien de ce qui est à lui, mais qu'il « étendra » l'action de son àme, qu'il a nommée symboliquement « sa main », « vers le Dieu trèshaut » (Gen. 14,22); il ne prendra rien de ce qui est à lui, « depuis un fil jusqu'à une courroie de soulier », afin qu'il ne dise pas qu'il a enrichi le voyant en échangeant la pauvreté contre la richesse de la vertu. [25] Les passions sont pour toujours cachées et conservées à Sichem (Sichem se traduit épaule; car celui qui se donne du mal pour les plaisirs est le gardien des plaisirs); et elles sont mortes et détruites chez le sage non pour peu de temps, mais « jusqu'aujourd'hui », c'est-à-dire pour toujours; car l'éternité entière se mesure au jour actuel, et le cours d'une journée est la mesure du temps tout entier. [26] C'est pourquoi Jacob donne en particulier à Joseph, Sichem (Gen. 48,22),

τον έν τούτοις πόνον, τω δ΄ έξουολογουμένω Τούδα ούγε δόσεις, άλλα αίνεσιν και ύμνους και θεοπρεπείς ώδας πους τῶν ἀδελοῶν (Gen. 10,8). Τὰ δὲ Σίκιμα ὁ Τακώε ταυβάνει ού παρά θεού, άλλι « έν μαγαίρα καὶ τόξοις », λόγοις τμητικοῖς και άμωντηρίοις: ὑποτάττει γάο και τά δεύτερα έχυτο ό σοφός, υποτάζας δε ου φυλάττει, άλλα γαρίζεται τὸ πεουκότι πρός αυτά. 27 Ουν όρᾶς ότι καὶ τοὺς θεοὺς δοκών λαμδάνειν οὐκ εἴληφεν. άλλά άπέχουψε | καὶ γοάνισε καὶ διέσθειρε τὸν ἀεὶ γούνον ἀσὶ έαυτοῦ; τίνι οὖν ψυγῆ ἀποκρύπτειν καὶ ἀφανίζειν κακίαν έγένετο, εί μή ή ό θεὸς ἐνεφανίσθη, ην και των ἀπορεήτων μυστηρίων ήξίωσε; σησὶ γάρ· « μή κρύψω έγω άπο 'Αξραάν, τοῦ παιδός μου ά έγω ποιώ » (Gen. 18.17); Εύ, σώτες, ότι τὰ σεαυτοῦ ἔργα ἐπιδείκνυσαι τὸ ποθούση τά καλά ψυγή και ούδεν αὐτήν τῶν σῶν ἔργων ἐπικέκρυψαι. Τούτου γάριν Ισγύει σεύγειν κακίαν και άποκούπτειν καί συσκιάζειν καὶ ἀπολλύναι ἀεὶ τὸ βλαδερὸν πάθος.

IX [28] Ον μέν οὖν τρόπον φυγάς τέ ἐστιν ὁ φαῦλος καὶ ἀποκρύπτεται θεόν, δεδηλώκαμεν νυνὶ δὲ σκεψώμεθα, ὅπου ἀποκρύπτεται. « Ἐν μέσω » φησί « τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου » (Gen. 3,8), τουτέστι κατὰ μέσον τὸν νοῦν, ὅς καὶ αὐτὸς μέσος ἐστὶν ὡσανεὶ παραδείσου τῆς ὅλης ψυχῆς ὁ γὰρ ἀποδιδράσκων θεὸν καταφεύγει εἰς ἑαυτόν. [29]

<sup>(1)</sup> Opposition de deux états du sage, le premier état consistant dans la soumission de la partie irrationnelle, la seconde

les choses corporelles et sensibles; et Joseph cherche à travailler pour elles: à Juda, le reconnaissant, il ne fait pas de dons, mais lui accorde l'éloge et les hymnes et les chants divins de ses pères (Gen. 49,8). Jacob reçoit Sichem non de Dieu, mais « par l'épée et par les flèches », par les paroles qui divisent et qui protègent. Car le sage se soumet les choses inférieures, mais après il ne les garde pas, mais en fait don à celui qui est né pour elles (1). [27] Ne le vois-tu pas? Il paraît prendre les dieux, et il ne les a pas pris, mais les a cachés, fait disparaître, détruits pour toujours hors de lui-même. A quelle âme arrive-t-il de cacher et de faire disparaître le vice, sinon à l'âme à laquelle Dieu est apparu, et qu'il a jugée digne de ses mystères cachés? Il dit en effet : « Est-ce que je cacherai à Abraham mon fils, ce que je fais? » (Gen. 18,17). Il est bien, ô Sauveur, que tu manifestes tes actes à l'àme qui désire l'honnèteté, et que tu ne lui caches rien de tes actes. Ainsi elle a la force de fuir le vice, de cacher, d'obscurcir, et de faire périr pour toujours la passion nuisible.

IX [28] Nous avons montré en quel sens le méchant est exilé et se cache de Dieu; examinons maintenant où il se cache. « Au milieu du bois du paradis », dit-il (Gen. 3,8), c'est-à-dire au milieu de l'intelligence qui elle-même est le centre de l'âme entière, ainsi que d'un paradis. Celui qui fuit Dieu se réfugie en luimême. [29] Comme il y a l'intelligence de l'univers

dans le retranchement de cette partie; cf. les développements ci-dessous, § 114 sq.

Δυοίν γάρ όντων τοῦ τε των όλων νοῦ, ός έστι θεός, καὶ του ίδίου, ο μέν φεύγων άπο του καθ' αύτον καταφεύγει έπὶ τὸν συμπάντων — ὁ γὰς νοῦν τὸν ἔδιον ἀπολείπων όμολογεῖ μηδὲν εἶναι τὰ κατὰ τὸν ἀνθρώπινον νοῦν, άπαντα δὲ προσάπτει θεῷ, — ὁ δὲ πάλιν ἀποδιδράσκων θεόν τὸν μὲν οὐδενὸς αἴτιόν φησιν τῶν δὲ γινομένων ἀπάντων έαυτόν. 30 λέγεται γοῦν παρά πολλοῖς ὅτι τὰ ἐν τῶ κόσμω πάντα φέρεται γωρίς ήγεμόνος άπαυτοματίζοντα, τέγνας δέ καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ νόμους καὶ ἔθη καὶ πολιτικά καὶ ἴδια καὶ κοινά δίκαια πρός τε ἀνθρώπους πρός τὰ ἄλογα ζῷα ἔθετο μόνος ὁ ἀνθρώπινος νοῦς. [31] 'Αλλ' όρᾶς, ὧ ψυχή, τῶν δοξῶν τὸ παραλλάττον ή μεν γὰρ τὸν έπὶ μέρους τὸν γενητὸν καὶ θνητὸν ἀπολιπούσα τὸν τῶν όλων καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ἐπιγράφεται ὄντως, ή δὲ πάλιν θεὸν ἀποδοκιμάζουσα τὸν μηδ' αύτῷ βοηθήσαι ίχανὸν νοῦν σύμμαγον ἐπισπᾶται πλημμελῶς. Χ [32] Τούτου γάριν καὶ Μωυσῆς φησιν ὅτι « ἐὰν (ἐν) τῷ διοούγματι εύρεθή ὁ κλέπτης καὶ πληγεὶς ἀποθάνη, οὐκ έστιν αὐτῷ φόνος: ἐὰν δὲ καὶ ὁ ἥλιος ἀνατείλη ἐπ' αὐτῷ. ένογός έστιν, άνταποθανεῖται » (Exod. 22,1.2). Έαν γάρ τις τὸν ἐστῶτα καὶ ὑγιῆ καὶ ὀρθὸν διακόψη καὶ διέλη λόγον, ος θεῷ μόνῳ τὸ πάντα δύνασθαι μαρτυρεῖ, καὶ εύρεθη εν τῷ διορύγματι τουτέστιν εν τῷ τετρημένο καὶ

<sup>(1)</sup> Ce dogmatisme athée offre un mélange d'opinions épicuriennes (la spontanéité de la nature) et protagoriciennes

qui est Dieu, et l'intelligence particulière, celui qui s'enfuit de sa propre intelligence se réfugie dans celle de l'univers (car celui qui abandonne son intelligence propre reconnaît le néant de ce qui est selon l'intelligence humaine, et rattache tout à Dieu); inversement, celui qui fuit Dieu, dit qu'il n'est la cause de rien, et que lui-même est cause de tout ce qui arrive. [30] De fait, beaucoup disent que tout ce qui est dans le monde se meut sans guide et spontanément; pour les arts, les habitudes de vie, les lois, les coutumes, la justice qu'elle soit civile, privée ou commune, qu'elle s'exerce envers les hommes ou envers les animaux sans raison, c'est l'intelligence humaine seule qui a tout établi (1). [31] Vois-tu, âme, l'étrangeté de ces opinions : l'âme qui a abandonné l'intelligence individuelle, engendrée, mortelle, se réclame réellement de l'intelligence de l'univers, inengendrée et incorruptible; inversement l'âme qui méprise Dieu s'attire à tort l'alliance d'une intelligence qui n'est même pas capable de se défendre elle-même. X [32] Aussi Moïse dit que « si le voleur a été trouvé en train de percer la muraille, et si on l'a blessé à mort, il n'y a pas meurtre pour celui qui l'a blessé; mais, si le soleil s'est levé sur lui, il est coupable, et il le paiera de sa mort » (Ex. 22,1, 2). Si quelqu'un brise et détruit le discours stable, sain et droit qui témoigne que la toute-puissance est à Dieu seul, et s'il a été trouvé « en train de percer », c'està-dire dans le discours sans continuité et sans consis-

l'homme mesure de toutes choses). Cf. la mention de Protagoras, De post. Caïni, 35-38 et Idées philos., p. 207-208.

δικοκμένω, ός τον ίδιον νουν ένεργούντα οίδεν, άλλ' ού θεόν, κλέπτης έστὶ τα άλλότρια άφαιρούμενος: 33 θεού γάρ τὰ κτήματα, ώστε ὁ έχυτώ τι προσνέμων τὰ έτέρου νοσφίζεται καὶ πληγήν έγει παγγάλεπον καὶ δυσίατον, οίησιν, πράγμα άμαθίας και άπαιδευσίας συγγενές, τόν δέ πλήττοντα παρησύγασεν ού γάρ έστιν έτερος τοῦ πληττομένου άλλ' | ώσπερ ό τρίδων έχυτον καὶ το: δεται καὶ ὁ ἐκτείνων έαυτὸν καὶ ἐκτείνεται — τήν τε γάο τος δρώντος δύναμιν καὶ τὸ του ύπομένοντος πάθος αύτὸς έκδέγεται, - ούτως ο κλέπτων τὰ θεού καὶ έχυτο έπιγράφων ύπο της έαυτου άθεςτητός τε και οιήσεως αἰκίζεται. [34] Είθε μέντοι πληγθείς ἀποθάνοι, τουτέστιν άπρακτος διατελέσειεν ήττον γάρ άμαρτάνειν δόξει. Τῆς γάρ κακίας ή μέν έν σχέσει θεωρείται, ή δε έν κινήσει θεωρεῖται νεύει δε πρὸς τὰς τῶν ἀποτελεσμάτων ἐκπληρώσεις ή ἐν τῷ κινεῖσθαι, διὸ καὶ γείρων τῆς κατὰ σγέσιν έστίν. [35] Έαν ουν ή διάνοια ἀποθάνη ή δοξάζουσα αύτην αιτίαν των γινομένων, άλλα μη θεόν, τουτέστιν ήρεμήση και συσταλή, οὐκ ἔστιν αὐτή φόνος οὐκ ἀνήρηκε τελέως τὸ ἔμψυχον δόγμα τὸ θεῷ τὰς ἀπάσας δυνάμεις έπιγράφον έὰν δὲ ἀνατείλη ὁ ήλιος, τουτέστιν ὁ φαινόμενος λαμπρός νοῦς ἐν ἡμῖν, καὶ δόξη πάντα διορᾶν καὶ πάντα βραθεύειν καὶ μηδέν ἐκφεύγειν ἐαυτόν, ἔνογός έστιν, άνταποθανεῖται τοῦ ἐμψύχου δόγματος ὁ ἀνεῖλε, καθ' δ μόνος αἴτιός ἐστιν ὁ θεός, εύρισκόμενος ἄπρακτος καὶ νεκρὸς ὄντως αὐτός, ἀψύγου καὶ θνήτου καὶ πλημ-

(1) Cf. n. 2, p. 119.

<sup>(2)</sup> La causalité divine exclusive de toute autre, se rattache

tance qui admet l'activité de l'intelligence particulière, mais non celle de Dieu, c'est un voleur qui enlève les biens d'autrui; [33] car tout est possession de Dieu. Celui qui s'attribue quelque chose le vole à un autre, et il a une blessure très douloureuse et difficile à guérir, l'orgueil, parent de l'ignorance et de la stupidité. Il n'a pas dit celui qui blesse; c'est qu'il n'est autre que le blessé. Comme celui qui se frotte est frotté, comme celui qui s'étend est étendu (car il a la puissance de l'agent, et l'état passif du patient), ainsi celui qui vole les choses divines et se les attribue est maltraité par son propre athéisme et son orgueil. [34] Puisse-t-il mourir après sa blessure, c'est-à-dire rester sans agir; il semblera commettre une moindre faute. Il y a un vice en repos, et un autre en mouvement; le vice en vice en repos, et un autre en mouvement; le vice en mouvement tend à se consommer par l'accomplissement; aussi est-il pire que le vice en repos (1). [35] Si la pensée, qui se croit elle-même et non Dieu la cause de ce qui arrive, vient à mourir, c'est-à-dire reste en repos et se contient, il n'y a pas pour elle de meurtre; elle n'a pas entièrement détruit le principe vivifiant qui rapporte à Dieu toutes les facultés. Mais si le soleil, c'est-à-dire l'intelligence qui est en nous, se lève, si elle paraît lumineuse, et pense tout voir, tout diriger, croyant que rien ne lui échappe, elle est coupable; et, en échange, elle mourra au principe vivifiant qu'elle a détruit, et suivant lequel Dieu seul est cause; on la trouvera inactive et véritablement un cadavre, ayant introduit un principe sans vie, mortel, et faux (2).

sans doute à la piété juive; pourtant elle avait trouvé déjà son

μελούς δόγματος είσηγητής γεγενημένος. ΧΙ 36 Παρό καί καταράται ό ίερος λόγος τιθέντι έν άποκρόφο γλοπτὸν ή γωνευτόν, ἔργου γεισών τεγνίτου (Deut. 27,15). Τί γάρ τὰς ὑαύλας δόξας, ὅτι ποιός ἐστιν ὁ θεὸς ὡς καὶ τὰ γλυπτὰ ὁ ἄποιος, ότι φθαρτός ὡς τὰ γωνευτὰ ὁ άρθαρτος, ταμιεύεις καὶ θησαυρίζεις, ὁ διάνοια, έν σαυτή, άλλ' οὐκ εἰς μέσον προσέρεις, ἵν' ὑπὸ τῶν ἀσκητῶν τῆς άληθείας άγρη διδαγθής; οίει μέν γάρ τεγνική τις είναι, ότι κατά της άληθείας άμούσους πιθανότητας μεμελέτηκας, ἄτεγνος δὲ ἀνευρίσκη νόσον γαλεπήν ψυγής ἀμαθίαν ούκ έθέλουσα θεραπεύεσθαι. ΧΙΙ 37 Ότι δε ο σασλος είς τὸν σποράδα νοῦν έαυτοῦ καταδύεται φεύγων τὸν όντα, μαρτυρήσει Μωυσής ὁ « πατάξας τὸν Αἰγύπτιον καὶ κρύψας ἐν τῆ ἄμμφ » (Exod. 2,12), ὅπερ ἦν, συλλογισάμενος τὸν προστατεῖν λέγοντα (τὰ) τοῦ σώματος καί μηδέν τὰ ψυχής νομίζοντα καὶ τέλος ήγούμενον τάς ήδονάς. [38] κατανοήσας γάρ τον πόνον τοῦ τὸν θεόν όρῶντος, ον ἐπιτίθησιν αὐτῷ ὁ βασιλεύς τῆς Αίγύπτου, ή τῶν παθῶν ἡγεμονὶς κακία, ὁρᾶ τὸν Αἰγύπτιον άνθρωπον, τὸ ἀνθρώπειον καὶ ἐπίκηρον πάθος, τύπτοντα καὶ αἰκιζόμενον τὸν ὁρῶντα, περιδλεψάμενος δὲ τὴν ὅλην ψυγήν ώδε κάκεῖσε καί μηδένα ίδων έστωτα, ότι μή

expression chez les Stoïciens moyens; cf. Sén., *Epist.* 65, 12 : quaerimus quae sit causa, ratio scilicet faciens, id est deus. Il fait ressortir dans tout le passage l'unité de la cause.

<sup>(1)</sup> Cette critique, comme la précédente (n. 74) et la sui-

XI [36] C'est pourquoi le discours sacré maudit celui qui met en un lieu secret un objet gravé ou fondu, œuvre des mains d'un artisan (Deut. 27,15). En effet ces croyances mauvaises que le Dieu sans qualités a une qualité comme les objets gravés ou que l'incorruptible est corruptible comme les objets de fonte, pourquoi, ô pensée, les conserver en toi, les mettre en réserve? Pourquoi ne pas les manifester, afin de recevoir des ascètes de la vérité les enseignements qu'il faut? Tu penses être habile, pour avoir médité contre la vérité les raisons spécieuses d'un homme inexpérimenté; et tu te trouves inhabile, ne voulant pas te guérir d'une pénible maladie de l'âme, l'ignorance [1. XII [37] Que le méchant, en fuyant l'être, se plonge dans sa propre intelligence disséminée, Moïse en témoignera, lui qui « a frappé l'Égyptien et l'a caché dans le sable » [Exod. 2.12]: c'est-à-dire qui a convaincu par le raisonnement celui qui dit que les choses du corps sont les premières, celui qui prend pour néant celles de l'âme et met la fin dans les plaisirs. [38] Ayant pensé au travail de « celui qui voit Dieu », travail imposé par le roi d'Égypte, le vice chef des passions, il voit l'Égyptien, la passion humaine et fatale, frapper et maltraiter le voyant; mais il a considéré l'âme entière qui est portée çà et là; il a vu que rien n'était stable sinon celui qui est, Dieu; et que

vante ? 37, τέλος τὰς ἥδονας, paraît s'adresser à Epicure et à son précepte : λάθε βίωσας. Cf. Plut.. De occulte vivendo, ch. 11 : ἔδει... τὰ ψυχῆς παθήματα πὰσιν ἀπογυμνοῦν. Nous noterons ultérieurement divers traits d'une polémique contre Epicure.

τον όντα θεόν, τα δ' άλλα αλονούμενα και σαλευόμενα, πατάζας καὶ συλλογισάμενος τὸν φιλήδονον κρύπτε: ἐν τῷ σποράδι καὶ πεφορημένω νῷ, ός συμφυίας και ένώσεως της πρός το καλόν έστέρηται. 30 Ούτος μεν ούν αποκέκρυπται είς αύτον ο δε έναντίος τούτω φεύγει μέν ἀφ' έαυτοῦ, καταφεύγει δ' ἐπὶ τὸν τῶν ὅντων θεόν· XIII διό και φησιν· « έξηγαγεν αυτόν έξω και είπεν 'Ανάβλεψον είς τον ούρανον και άριθμησον τούς άστέρας » (Gen. 15,5), ούς εβουλόμεθα μέν περιλαβείν καί περιαθρήσαι ἄπληστοι τῶν ἀρετής ὄντες ἐρώτων, άδυνατούμεν δε πλούτον άναμετρήσαι θεού. [40] 'Αλλ' όμως γάρις τῷ φιλοδώρω, ὅτι οὕτω σπέρματα ἐν ψυγζ βαλέσθαι φησί τηλαυγή καί λαμπρά και δι' όλων νοερά ώς τους άστέρας εν ουρανώ. Ου παρέργως δε πρόσκειτα: τῷ « ἐξήγαγεν αὐτὸν » τὸ « ἔξω »; τίς γὰρ ἔνδον έξάγεται; άλλα μήποτε ο λέγει τοιουτόν έστιν: έξήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ ἐξωτάτω γωρίον, οὐκ εἴς τι τῶν ἐκτός, δ δύναται ύπ' άλλων περιέγεσθαι. ώσπερ γάρ έν ταῖς οἰκίαις τοῦ θαλάμου ἐκτὸς μέν ἐστιν ὁ ἀνδρών, ἐντὸς δὲ ὁ αύλων καί ή αύλειος έκτὸς μέν τής αύλης, εἴσω δὲ τοῦ πυλώνος, ούτως καὶ ἐπὶ ψυγῆς δύναται τὸ ἐκτός τινος ἐντὸς εἶναι [τοῦ] ἐτέρου. [41] Οὕτως οὖν ἀκουστέον τὸν νούν εἰς τὸ ἐξώτατον ἐξήγαγε. Τί γὰρ ὄφελος ἦν καταλιπεῖν αὐτὸν τὸ σῶμα, καταφυγεῖν δὲ ἐπ' αἴσθησιν; τί δὲ

<sup>(1)</sup> Seul passage οὰ αθλών désigne une partie d'une maison. La conjecture d'Estienne (*Thesaurus*, κοιτών, est peu probable.

le reste était troublé et agité; alors ayant frappé et convaincu l'ami du plaisir, il le cache dans l'intelligence disséminée et mobile, qui se trouve privée de toute cohésion et de toute unité pour l'honnête. [39] Et celle-ci s'est cachée en elle-même: mais son adversaire fuit loin d'elle, et se réfugie en Dieu, l'être des êtres. XIII. C'est pourquoi il dit : « Il le fit sortir dehors et dit : Regarde vers le ciel et compte les astres » (Gen. 15,5), que nous voulons comprendre et voir tous ensemble, insatiables de l'amour de la vertu; mais nous ne pouvons mesurer la richesse de Dieu. [40] Et cependant merci à celui qui aime donner, de dire qu'il a jeté en nos àmes des germes éclatants, lumineux, et pénétrés d'intelligence, comme des astres dans le ciel. N'est-ce pas inutilement qu'il ajoute à : « il le fit sortir », le mot : « dehors »? Qui fait-on sortir dedans? Voici ce qu'il veut dire : il l'a fait sortir jusque dans le lieu le plus extérieur, et non pas dans un lieu extérieur quelconque, qui peut être entouré par d'autres. Comme dans les maisons. l'appartement des hommes est en dehors de celui des femmes et la chambre à coucher (1) en dedans, comme la porte d'entrée est en dehors de la cour, et en dedans du portail, ainsi, dans l'âme, ce qui est en dehors d'une chose peut être au dedans d'une autre. [41] Il faut donc entendre : il fit sortir l'intelligence dans la partie la plus extérieure. Quel besoin en effet d'aban-

puisque les κοιτώνες s'ouvraient comme l'ἀνδρών sur la cour principale (Daremberg et Saglio, Dict. des Antiqu., art. Domus, p. 344).

αισθήσει μέν ἀποτάζασθαι, λόγω δε ὑποστείλαι τω γεγωνώ; γεή γάρ τον μελλοντα νουν εξάγεσθαι και έν έλευθερία ἀφίεσθαι πάντων υπεκστήναι, σωματικών άναγκών αἰσθητικών ὀργάνων, [κατα λόγων σοφιστικών, πιθανοτήτων, τὰ τελευταῖα καὶ έαυτοῦ. ΧΙΝ 42 Δ: χαὶ ἐν ἐτέροις αὐγεῖ λέγων: « χύριος ὁ θεὸς τοῦ ούρανού και ό θεός της γης, ός έλαβέ με έκ του οίκου του πατρός μου » (Gen. 24,7): οὐ γάς ἐστι (τὸν) κατοικούντα έν σώματι καὶ τῷ θνητῷ γένει δυνατύν θεῷ συγγενέσθαι, άλλὰ τὸν (ον) ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου θεός διαρρύεται. 43 Οδ ένεκα καὶ ή της ψυγης γαρά Ίσαάκ, όταν άδολεσγή καὶ ἰδιάζη θεώ, ἐξέργεται άπολείπων έαυτὸν καὶ τὸν ἴδιον νοῦν « ἐξῆλθε » γάο οποιν « Ίσαὰχ ἀδολεσγήσαι εἰς το πεδίον το προς δείλης » (Gen. 24,63). Καὶ Μωνσής δὲ ὁ προφητικός λόγος φησίν· « όταν έξέλθω την πόλιν », την ψυγήν πόλις γάρ έστι και αυτή του ζώου νόμους διδούσα και έθη — « έκπετάσω τὰς χεῖρας » (Exod. 9,29), καὶ άναπετάσω καὶ έξαπλώσω πάσας τὰς πράξεις θεῶ μ.άρτυρα καλών καὶ ἐπίσκοπον ἐκάστης, ον κακία κρύπτεσθαι ου πέφυκεν, | έξαπλοῦσθαι δὲ καὶ φανερῶς όρᾶσθαι. [44] "Όταν μέντοι διὰ πάντων ή ψυχή καὶ λόγων καὶ ἔργων ἐξαπλωθῆ καὶ ἐκθειασθῆ, παύονται τῶν αίσθήσεων αί φωναί καὶ πάντες οί δηληροί καὶ δυσώνυ-

<sup>(1)</sup> Pour ce sentiment de la présence divine, cf. Sén., Epist. 10. 5 : Sic vive cum hominibus, tanquam deus videat.

donner le corps, pour se réfugier dans la sensation? Quel besoin de se débarrasser de la sensation, pour se retirer dans le langage? L'intelligence qui doit « être amenée au dehors », être affranchie par la liberté, doit renoncer à tout, aux nécessités du corps, aux organes des sens, aux discours sophistiques, aux raisonnements spécieux, et finalement à elle-même. XIV [42] C'est pourquoi il dit ailleurs : « le Seigneur Dieu du ciel et Dieu de la terre qui m'a pris de la maison de mon père » (Gen. 24,7); celui qui habite dans le corps et la race mortelle ne peut avoir de rapports avec Dieu, mais seulement celui que Dieu délivre de sa prison. [43] Aussi, Isaac (la joie de l'âme), lorsqu'il s'entretient avec Dieu et se retire auprès de lui, s'en va en s'abandonnant lui-même ainsi que sa propre intelligence: « Isaac, dit-il, s'en alla, l'après-midi, dans la plaine pour s'entretenir » (Gen. 24,63). Et Moïse, la parole prophétique, dit : « Lorsque je m'en irai de la cité », c'est-à-dire de l'âme (l'âme est la cité qui donne à l'animal ses lois et ses mœurs), « j'éten-drai les mains » (Exod. 9,29); je découvrirai et déploierai toutes mes actions devant Dieu, en invoquant comme témoin et surveillant de chacune d'elles, celui devant qui, par sa nature, le vice n'est pas caché, mais se déploie et se voit clairement (1). [44] Lorsque l'àme, dans toutes ses paroles et ses actions, se sera déployée à découvert et consacrée, les voix qui viennent des sens s'arrêtent ainsi que tous les bruits tumultueux et de mauvais augure. Le visible parle et appelle à lui la vision; la voix appelle l'ouïe, l'odeur l'odorat, et en général le sensible appelle à lui la senμοι ήχοι φωνεί γάρ και καλεί το μέν όρατον την όρασιν έφ' έχυτο, ή δέ φωνή την άχοην, ο δέ άτμος την όσφρησιν, και συνόλως το αίσθητον την αίσθησιν ές έαυτό προσκαλείται ταύτα δὲ πάντα παύεται, όταν έξελθούσα τὴν ψυγής πόλιν ή διάνοια θεῷ τὰς ἐαυτής πράξεις καὶ διανοήσεις ἀνάψη. ΧΥ 45 Καὶ γάρ είσιν « αί γετρες Μωυσετ βαρεται » (Exod. 17,12) έπειδή. γάρ αἱ τοῦ φαύλου πράξεις ἀνεμιαῖοί τε καὶ κουφαι, γένοιντ' αν αι του σοφού βαρεΐαι και ακίνητοι ούδ' ευσάλευτοι παρό καὶ στηρίζονται ὑπό τε λαρών, τοῦ λόγου, καὶ "Ωρ, ὄ ἐστι φῶς οὐδὲν (δὲ) τῶν πραγμάτων φῶς ἐναργέστερόν έστιν άληθείας. βούλεται οῦν διὰ συμδόλων σοι παραστήσαι, ότι αί τοῦ σοφοῦ πράξεις στηρίζονται ὑπὸ τῶν ἀναγκαιοτάτων λόγου τε καὶ ἀληθείας. Διὸ καὶ ᾿Α κρών όταν τελευτά, τουτέστιν όταν τελειωθή, είς "Ωρ, ό έστι φως, ανέργεται (Num. 20,25) το γάρ τέλος του λόγου άλήθειά έστιν ή φωτός τηλαυγεστέρα, είς ήν σπουδάζει ό λόγος έλθεῖν. [46] Οὐγ ὁρᾶς ὅτι καὶ τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ σκηνήν (Exod. 33,7) λαδών, τουτέστι σοφίαν, έν ή κατασκηνοί και ένοικει ὁ σορός, έπηζε και έδεδαιώσατο και κραταιῶς ίδρύσατο, οὐκ ἐν τῷ σώματι ἀλλ' ἔξω τούτου; παρεμδολή γάρ αὐτὸ ἀπεικάζει, στρατοπέδω πολέμων καὶ κακῶν ὅσα πόλεμος ἐργάζεται πλήρει, μετουσίαν εἰρήνης ούκ ἔχοντι. « Καὶ ἐκλήθη ή σκηνή μαρτυρίου », σοφία μαρτυρουμένη ύπο θεοῦ· καὶ γὰρ «πᾶς ὁ ζητῶν κύριον ἐξεπορεύετο », παγκάλως [47] εἰ γὰρ ζητεῖς θεόν, ὧ διάνοια, έξελθούσα ἀπὸ σαυτῆς ἀναζήτει, μένουσα δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς όγκοις ή ταῖς κατά νοῦν οἰήσεσιν άζητήτως

<sup>(1)</sup> Cf. pour l'inspiration d'ensemble du morceau précédent

sation; tout cela s'arrête. lorsque la pensée, sortie de la cité de l'àme, rattache à Dieu ses actes et ses réflexions (1). XV [45] En effet « les mains de Moïse sont lourdes » (Exod. 17,12); puisque les actes des méchants sont vides et légers, ceux des sages sont graves, immuables, difficiles à troubler; aussi ils sont soutenus par Aaron, la parole, et Or, c'est-à-dire la lumière; et il n'y a pas de lumière plus éclatante que la vérité; il veut donc te montrer symboliquement que les actes du sage s'appuient sur deux choses très nécessaires, le langage et la vérité. C'est pourquoi Aaron, arrivé à sa fin, c'est-à-dire à son point de perfection, monte jusqu'à Or, qui est la lumière (Nomb. 20,25); car la fin de la parole, c'est la vérité plus brillante que la lumière, vers laquelle la parole s'efforce d'aller. [46] Ne vois-tu pas qu'ayant pris le tabernacle de Dieu (Exod. 33,7), c'est-à-dire la sagesse, où le sage plante sa tente et réside, il l'a planté, affermi et solidement fixé non pas dans le corps, mais au dehors? Car il assimile le corps à un camp, à une armée en expédition, pleine de guerres et de tous les maux que produit la guerre, sans aucune part à la paix. « Et il fut appelé le tabernacle du témoignage », la sagesse objet du témoignage de Dieu; et « tout homme qui cherchait le Seigneur sortait ». [47] C'est fort bien; si tu cherches Dieu, ô pensée, recherche-le après être sortie de toimême; en restant dans la masse du corps ou dans l'orgueil de l'intelligence, tu n'es pas à la recherche

la dialectique platonicienne de l'amour, particulièrement Banquet, 211 c, l'opposition du sensible à l'intelligible.

έχεις τῶν θείων, κὰν ἐπιμορφάζης ὅτι ζητεῖς εἰ δὲ ζητοῦσα εὐρήσεις θεόν, ἄδηλον, πολλοῖς γὰρ οὐκ ἐφανέρωσεν ἐκυτόν, ἀλλὶ ἀτελῆ τὴν σπουδὴν ἄχρι παντὸς ἔσχον ἐξαρκεῖ μέντοι πρὸς μετουσίαν ἀγαθων καὶ ψιλὸν τὸ ζητεῖν μόνον, ἀεὶ γὰρ αἱ ἐπὶ τὰ καλὰ ὁρμαί, κὰν τοῦ τέλους ἀτυχῶσι, τοὺς χρωμένους προευφραίνουσιν. 48 Οῦτως ὁ μὲν φαῦλος ἀρετήν γε φεύγων καὶ θεὸν ἀποκρυπτόμενος ἐπὶ ἀσθενῆ βοηθὸν καταφεύγει τὸν ἔδιον νοῦν, ὁ δὲ σπουδαῖος ἔμπαλιν ἐκυτὸν ἀποδιδράσκων ἀναστρέφει πρὸς τὴν τοῦ ἐνὸς ἐπίγνωσιν, | καλὸν δρόμον καὶ πάντων ἄριστον ἀγώνισμα τοῦτο νικῶν.

XVI [49] « Καὶ ἐκάλεσε κύριος ὁ θεὸς τὸν Ἀδάμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ποῦ εἶ » (Gen. 3,9); διὰ τί μόνος καλεῖται ό Άδάμ, συγκεκρυμμένης αύτῷ καὶ τῆς γυναικός; λεκτέον ούν πρώτον, ότι καλεϊται ό νούς όπου ήν, όταν έλεγγον λαμδάνη καὶ ἐπίστασιν τῆς τροπῆς οὐ μόνον (δ') αὐτός καλείται, άλλα καὶ αί δυνάμεις αύτοῦ πᾶσαι, ἄνευ γὰς των δυνάμεων ό νοῦς καθ' έαυτον γυμνός και ουδέ ων εύρίσκεται μία δε των δυνάμεων και ή αϊσθησις, ήτις έστι γυνή. [50] Συγκέκληται οὖν τῷ ᾿Αδὰμ τῷ νῷ καὶ ἡ γυνὴ αἴσθησις: ἰδία δ' αὐτὴν οὐ καλεῖ: διὰ τί; ὅτι ἄλογος οὖσα έλεγγον εξ έαυτης λαμβάνειν οὐ δύναται οὕτε γὰρ ή ὅρασις ούθ' ή άκοή ούτε τις τῶν ἄλλων αἰσθήσεων διδακτή, ώστε οὐ δύναται κατάληψιν πραγμάτων ποιήσασθαι μόνων γάρ σωμάτων διακριτικήν είργάσατο αὐτήν ὁ ἐργασάμενος: ὁ δὲ νοῦς ὁ διδασκόμενός ἐστιν, οῦ γάριν αὐτὸν άλλ' ού την αἴσθησιν προκέκληται. XVII 51 Το δέ « ποῦ

des choses divines. t'imaginerais-tu même les chercher. Trouveras-tu Dieu en le cherchant? Ce n'est pas certain; il ne s'est pas manifesté à beaucoup, et beaucoup n'ont pas vu du tout la fin de leur effort. Mais il suffit, pour avoir part au bien, de le chercher simplement; les désirs des belles choses, même s'ils n'atteignent pas leur fin, réjouissent toujours par avance ceux qui les éprouvent. [48] Ainsi le méchant qui fuit la vertu, qui se cache de Dieu, se réfugie dans le faible secours de sa propre intelligence; le sage au contraire en s'échappant retourne à la connaissance de l'un; il a la victoire dans une belle course et dans le meilleur des combats.

XVI [49] « Et le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit: Où es-tu? » (Gen. 3,9). Pourquoi appelle-t-il seulement Adam, alors que sa femme s'est cachée avec lui? D'abord il faut dire qu'il appelle l'intelligence où elle était, lorsqu'elle est convaincue de changement et y porte attention. De plus, elle n'est pas seule appelée, mais avec elle toutes ses puissances; car sans ses puissances, l'intelligence en elle-même est nue et se trouve sans existence; or, la sensation, qui est la femme. est une de ses puissances. [50] Donc la femme, la sensation, se trouve appelée en même temps qu'Adam, l'intelligence. Mais il ne l'appelle pas en particulier. Pourquoi? Étant sans raison, elle ne peut d'elle-même être convaincue; ni la vision. ni l ouïe, ni aucune autre sensation n'est capable d'instruction; elle ne peut se donner la compréhension des objets; c'est l'intelligence qui est instruite, et c'est pourquoi il l'appelle d'abord. et non pas la sensation. XVII [51] On peut interpréter

εξ » πολλαγώς έστιν αποδούναι άπαξ μέν ού το πευστικόν, άλλα τὸ ἀποφαντικὸν τὸ ἴσον τῷ « ἐν τόπῳ ὑπάργεις » βαρυτονουμένου τοῦ « ποὺ εἶ »· ἐπειδή γαρ ἀήθης τὸν θεόν έν τῷ παραδείσω περιπατεῖν καὶ ὑπὸ τούτου περιέγεσθαι, μάθε ότι (ούκ) εὖ τοῦτο πέπονθας, καὶ ἄκουσον παρά τοῦ ἐπισταμένου θεοῦ ῥῆσιν ἀληθεστάτην, ὅτι ὁ μέν θεὸς ούγί που - οὐ γὰρ περιέγεται άλλὰ περιέγει τὸ πᾶν. τό δὲ γενόμενον ἐν τόπω, περιέγεσθαι γὰρ αὐτὸ άλλ' οὐ περιέγειν άναγκαΐον. 52 Δεύτερον δε το λεγόμενον ίσον έστι τούτω που γέγονας, δ ψυγή; ανθ' οΐων άγαθων οἶα ήρησαι κακά; καλέσαντός σε του θεού πρός μετουσίαν άρετης κακίαν μετέρχη, καὶ τὸ τῆς ζωῆς ξύλον, τουτέστι σοφίας ή δυνήση ζην, παρασγόντος είς ἀπόλαυσιν άμαθίας καὶ οθορᾶς ἐνεφορήθης, κακοδαιμονίαν τον ψυγής θάνατον εύδαιμονίας της άληθινης ζωής προκρίνασα; 53 Τρίτον έστὶ τό πευστικόν, πρός δ δύο γένοιντ' αν αποκρίσεις μία μέν πυνθανομένω « ποῦ εἶ » ἡ « οὐδαμοῦ ». τόπον γὰς οὐδένα έγει ή τοῦ φαύλου ψυχή, ῷ ἐπιδήσεται ἡ ἐφ' οὖ ἰδρυθήσεται, παρό καὶ ἄτοπος λέγεται εἶναι ὁ φαῦλος — ἄτοπον δέ έστι κακόν δύσθετον. - τοιοῦτος δ' ὁ μλ ἀστεῖος, σαλεύων καὶ κλονούμενος ἀεὶ καὶ πνεύματος τρόπον ἀστάτου διαφερόμενος, βεβαίου το | παράπαν ούδεμιᾶς γνώμης έταιρος ὤν: [54] έτέρα δὲ γένοιτ' ὢν ἀπόκρισις τοιάδε, ἤ κέχρηται καὶ ὁ Ἀδάμ. ποῦ εἰμι ἄκουε. ὅπου οἱ τὸν θεὸ ν

(1) Cf. n. 1, p. 152.

<sup>(2)</sup> Jeu de mots sur ἄτοπος qui signifie également extravagant, absurde.

en plusieurs sens : « Où es-tu? » En un sens, ce n'est pas une interrogation, mais une affirmation qui signifie: « Tu es dans un lieu », le mot που portant un accent grave : tu as pensé que Dieu se promène dans le paradis et qu'il est contenu en lui; apprends que ce sentiment n'est pas bon; entends du Dieu qui sait, cette parole très vraie, que Dieu n'est pas en un lieu (il n'est pas contenu, mais il contient l'univers), que le devenir est dans un lieu, que nécessairement il est contenu, et ne contient pas (1). [52] En un second sens, cette parole veut dire : « Où en es-tu venue, ô âme? » A quels biens as-tu préféré de tels maux? Dieu t'a appelée à participer à la vertu, et tu t'en es allée vers le vice; il t'a offert pour ta jouissance l'arbre de vie, c'est-à-dire de la sagesse qui aurait pu te faire vivre, et tu t'es remplie d'ignorance et de corruption, tu as préféré le malheur de la mort de l'âme au bonheur de la vie véritable. [53] Un troisième sens est le sens interrogatif; il peut y avoir deux réponses à la question: où es-tu? L'une est: nulle part; l'âme du méchant n'occupe pas de lieu où elle puisse marcher ou se fixer; on dit que le méchant est sans lieu (ἄτοπος) (2) (l'absence de lieu est un mal difficile à remettre) (3). Tel est l'homme sans sagesse, toujours dans l'agitation et le trouble, emporté comme un souffle mobile, ne s'attachant jamais à une opinion ferme (4). [54] Il peut y avoir une autre réponse, celle que fait Adam : Écoute où je

(3) δύσθετον. Peut-être δυσίατον, difficile à guérir.

 <sup>(4)</sup> Continue le paradoxe stoïcien sur le méchant : cf. De Gigant., § 67, ἄπολις καὶ ἀνίδρυτος.

ίδεῖν ἀδυνατούντες, ὅπου οἱ θεοῦ οὐκ ἀκούοντες, ὅπου οἱ τὸ αἴτιον ἀποκρυπτόμενοι, ὅπου οἱ φεύγοντες ἀρετήν, ὁπου οἱ γυμνοὶ σοφίας, ὅπου οἱ φοβούμενοι καὶ τρέμοντες ὑπ' ἀνανδρίας καὶ δειλίας ψυχικῆς. ὅταν γὰρ λέγη « τῆς φωνῆς σου ἤκουσα ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην » (Gen. 3,10), πάντα τὰ εἰρημένα παρίστησιν, ὡς καὶ ἐν τοῖς προτέροις διὰ μακροτέρων λόγων ἀπεδείζαμεν. Χ VIII [55] Καίτοι γυμνὸς οὐκ ἔστι νῦν ὁ ᾿Αδάμ. « ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα » ὀλίγῳ πρότερον εἴρηται. ἀλλὰ διὰ τούτου βούλεταί σε διδάζαι, ὅτι γυμνότητα οὐ τὴν τοῦ σωματος παραλαμβάνει, ἀλλὰ καθ' ἢν ὁ νοῦς ἄμοιρος καὶ γυμνὸς ἀρετῆς ἀνευρίσκεται.

[56] « Ή γυνὴ » φησίν « ἡν ἔδωκας μετ ἐμοῦ, αῦτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον » (Gen. 3, 12). Εῦ τὸ μὴ φάναι, ἡ γυνὰ ἢν ἔδωκας ἐμοί, ἀλλὰ « μετ' ἐμοῦ » οὐ γὰρ ἐμοὶ ὡς κτῆμα τὴν αἴσθησιν ἔδωκας, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀφῆκας ἄνετον καὶ ἐλευθέραν, κατά τινα τρόπον οὐχ ὑπείκουσαν τοῖς τῆς ἐμῆς διανοίας ἐπιτάγμασιν ἐὰν γοῦν βουληθῆ ὁ νοῦς προστάξαι τῆ ὁράσει μὴ ἰδεῖν, οὐδὲν ἤττον αὕτη τὸ ὑποκείμενον ὄψεται καὶ ἡ ἀκοὴ μέντοι προσπεσούσης φωνῆς ἀντιλήψεται πάντως, κὰν ὁ νοῦς φιλονεικῶν διακελεύηται αὐτῆ μὴ ἀκούειν καὶ μὴν ῆ γε ὅσφρησις ἀτμῶν χωρησάντων εἰς αὐτὴν ὀσφρήσεται, κὰν ὁ νοῦς ἀπαγορεύῃ μὴ ἀντιλαβέσθαι. [57] Διὰ τοῦτο ὁ θεὸς

suis; c'est là où se trouvent ceux qui sont incapables de voir Dieu, ceux qui n'écoutent pas Dieu, ceux qui se cachent de la Cause, qui sont dépouillés de la sagesse, qui craignent et tremblent par manque de courage et làcheté d'âme; en disant : « j'ai entendu ta voix dans le paradis, et j'ai craint, parce que j'étais nu, et je me suis caché » (Gen. 3,10), il manifeste en effet tous les défauts que j'ai dits, comme nous l'avons démontré plus longuement dans ce qui précède. XVIII [55] Et cependant Adam n'est pas nu : « Ils se firent des ceintures », a-t-il été dit peu avant. Il veut apprendre par là qu'il n'entend pas la nudité du corps, mais celle où se trouve l'intelligence qui est sans part à la vertu et en est dépouillée.

[56] « La femme, dit-il, que tu m'as donnée avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé » (Gen. 3,12). Il est bien de dire, non : la femme que tu m'as donnée à moi, mais « avec moi ». Tu ne m'as pas donné la sensation comme une propriété; mais tu l'as laissée affranchie et libre, et en une certaine mesure non soumise aux ordres de ma pensée : si l'intelligence veut ordonner à la sensation de ne pas voir, elle verra néanmoins l'objet; à la rencontre d'un son, l'ouïe sera toujours impressionnée, même si l'intelligence, en querelle avec elle, lui donne l'ordre de ne pas entendre; et si des odeurs viennent à lui, l'odorat sentira, même si l'intelligence lui défend de recevoir l'impression (1). [57] C'est pourquoi Dieu n'a

<sup>(1)</sup> Théorie d'Aristote, *De anima*, II. 5, 10 : νο ήσαι μὲν ἐπ'αὐτῷ, ὁπόταν βούληται αἰσθάνεσθαι δέ, οὐκ ἐπ' αὐτῷ.

ούν έδωκεν αισθησιν τω ζώω, άλλα μετά του ζώου το δε τουτ έστιν άπαντα αϊσθησις μετά του ήμετέρου νου γνωρίζει καὶ άμα αὐτῷ: οἶον ή ὄρασις άμα τῷ νῷ ἐπιβάλλει τῷ όρατῷ. εἶδε τε γάρ ὁ ὀφθαλμὸς τὸ σώμα και εὐθὸς ὁ νοῦς κατέλαδε τὸ ὁραθέν, ὅτι μέλαν ἢ λευκόν ἢ ώγρὸν ἡ φοινιχούν ή τρίγωνον ή τετράγωνον ή στρογγύλον ή τα άλλα γρώματά τε καὶ σγήματα καὶ πάλιν ή ἀκοὴ ἐπλήγθη ὑπὸ της φωνής και μετ' αύτης ο νούς τεκμήριον δέ, έκρινεν εύθυς την φωνήν, ότι λεπτή ή μέγεθος έγουσα ή έμμελής καί ευρυθμος και πάλιν εί έκμελής τε και ούκ έναρμόνιος και ταύτον έπι των άλλων αισθήσεων εύρισκεται. 58 Πάνυ δε καλώς και προσθείναι τὸ « αύτη μοι έδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου »· τὸν γὰρ ξύλινον καὶ αἰσθητὸν ὅγκον τῷ νῷ οὐδεὶς δίδωσιν, ὅτι μὴ αἴσθησις: τίς γὰρ ἔδωκε τῖ διανοία γνωρίσαι το σωμα ή το λευκόν; ούν ή όψις; τίς δὲ τὴν φωνήν; οὐν ἡ ἀκοή; τίς δὲ τὸν ἀτμόν; οὐν ἡ όσφρησις; τίς δε τον γυλόν; ούχ ή γεύσις; | τίς δε τὸ τραγύ καὶ μαλακόν; οὐγ ἡ ἀφή; ὀρθῶς οὖν καὶ πάνυ άληθῶς εἴρηται ὑπὸ τοῦ νοῦ, ὅτι τὰς τῶν σωμάτων ἀντιλήψεις δίδωσί μοι μόνη ή αίσθησις.

ΧΙΧ [59] « Καὶ εἶπεν ὁ θεὸς τῆ γυναικ! Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν Ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καὶ ἔφαγον » (Gen. 3, 13). "Αλλο μὲν πυνθάνεται τῆς αἰσθήσεως ὁ θεὸς, ἄλλο δὲ αὐτὴ ἀποκρίνεται πυνθάνεται μὲν γάρ τι περὶ τοῦ ἀνδρός, ἡ δὲ οὐ περὶ τούτου φησίν, ἀλλά τι περὶ ἑαυτῆς, λέγουσα ὅτι ἔφαγον, οὐχ ὅτι ἔδωκα. [60] Μήποτ' οὖν ἀλ-

pas donné la sensation à l'animal, mais avec l'animal; c'est-à-dire: c'est avec notre intelligence et en même temps qu'elle, que la sensation a toutes ses connaissances. Par exemple la vision en même temps que l'intelligence s'applique au visible; l'œil a vu le corps et immédiatement l'intelligence a compris que l'objet vu était noir, blanc, jaune, rouge, triangulaire, carré, rond, ou bien ses autres couleurs et ses autres formes. L'ouïe a été frappée par le son, et avec elle l'intelligence : la preuve c'est qu'elle a jugé tout de suite que le son est léger ou fort, juste et harmonieux ou bien faux et discordant. L'on trouve le même fait dans les autres sensations. [58] Il est tout à fait bien d'ajouter : « elle m'a donné de l'arbre ». Car rien ne donne à l'intelligence la masse matérielle et sensible, sinon la sensation. Qui a donné à la pensée la connaissance du corps ou du blanc? N'est-ce pas la vue? Et celle du son? N'est-ce pas l'ouïe? Et celle de l'odeur? N'est-ce pas l'odorat? Et celle de la saveur? N'est-ce pas le goùt? Et celle du rude et du mou? N'est-ce pas le toucher? C'est donc avec justesse et vérité qu'il est dit par l'intelligence : seule la sensation me donne les impressions des corps.

XIX [59] « Et Dieu dit à la femme : Pourquoi l'as-tu fait? Et elle dit : Le serpent m'a trompée et j'en ai mangé » (Gen. 3,13). Dieu demande une chose à la sensation, et elle en répond une autre; il fait une question sur son mari, et elle ne parle pas de lui mais d'elle-même, disant : j'ai mangé, et non : j'ai donné. [60] Nous résoudrons la difficulté par l'interprétation allégorique, et nous montrerons que la femme répond

ληγορούντες λύσομεν το άπορηθεν και δείξομεν την γυναίκα εύθυδόλως πρός το πύσμα ἀποκρινομένην. 'Ανάγκη γάρ έστιν αύτης φαγούσης καί τον άνδρα φαγείνο όταν γάρ ή αἴσθησις ἐπιβάλλουσα τῷ αἰσθητῷ πληρωθή τῆς αὐτοῦ φαντασίας, εύθύς και ό νούς συμθέθληκε και άντελάθετο καὶ τρόπον τινὰ τροφής τῆς ἀπ' ἐκείνου πεπλιήρωται. Τούτ' ούν υποιν άκουσα δέδωκα τω άνδοι προσδαλούσης γάρ μου τῷ ὑποκειμένῳ, όξυκίνητος ὢν αὐτὸς ἐφαντασιώθη καὶ ἐτυπώθη. ΧΧ 61 Παρατήρει δ' ὅτι ὁ μὲν ἀνὴρ λέγει την γυναϊκα δεδωκέναι, ή δε γυνή σύγι τον όσιν δεδωκέναι, άλλά ήπατηκέναι ίδιον γάρ αἰσθήσεως μέν τὸ διδόναι. ήδονης δε της ποικίλης και όφιώδους το άπαταν καὶ παρακρούεσθαι οἶον τὸ λευκὸν τῆ φύσει καὶ τὸ μέλαν καί το θερμόν και το ψυγρόν δίδωσιν ή αἴσθησις το νο. ούγι άπατωσα άλλα πρός άλήθειαν τοιαῦτα γάρ έστι τὰ ύποκείμενα, οια και ή ἀπ' αύτων προσπίπτουσα ραντασία, κατά των μή φυσικώτερον φυσιολογούντων ή δε ήδονή ούγ οξόν έστι τὸ ὑποκείμενον, τοιοῦτον κὐτὸ γνωρίζει τῆ διανοία, άλλ' επιψεύδεται τέγνη το άλυσιτελές είς συμφέροντος τάξιν ἐμδιβάζουσα. 62 ωσπερ καὶ τῶν ἑταιρῶν τάς είδεγθεῖς ίδεῖν ἔστι φαρματτούσας καὶ ὑπογραφομένας την όψιν, ενα το περί αυτάς αξσγος ἐπικρύψωσι, καὶ τόν άκρατή ἐπὶ τὴν γαστρός νενευκότα ήδονήν οὖτος τὸν πολύν ἄκρατον καὶ τῶν σιτίων τὴν παρασκευὴν ἀποδέγεται ώς άγαθόν, βλαπτόμενος καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυγὴν άπ' αὐτῶν. [63] πάλιν τούς ἐρῶντας ἐδεῖν ἔστι πολλάκις comme il faut à la question. Car il est nécessaire. quand elle a mangé, que l'homme mange aussi : lorsque la sensation s'appliquant à l'objet sensible s'est remplie de sa représentation, immédiatement l'intelligence s'est réunie à elle, a reçu l'impression, et s'est en quelque sorte remplie de la nourriture qui vient de cet objet. Elle dit donc : c'est involontairement que j'ai donné à l'homme; je me suis appliquée à l'objet, et l'intelligence, d'un mouvement rapide, en a eu la représentation et l'impression.

XX [61] Remarque-le: l'homme dit que la femme a donné, et la femme ne dit pas que le serpent a donné, mais qu'il a trompé. Il appartient à la sensation de donner, et au plaisir, rusé comme un serpent, de tromper et de frauder. Par exemple, la sensation donne à l'intelligence ce qui par nature est blanc, noir, chaud et froid, sans tromperie et avec vérité; les objets sont bien tels que la représentation qui vient d'eux, suivant la plupart de ceux qui ont beaucoup étudié la physique (1). Mais le plaisir ne fait pas connaître à la pensée l'objet lui-même, tel qu'il est; il trompe par ses artifices en mettant le nuisible au rang de l'utile. [62] De même on peut voir des courtisanes laides se farder et se peindre, afin de cacher leur laideur; de même aussi celui qui succombe, impuissant, au plaisir du ventre, accueille comme un bien le vin pur et les mets préparés, alors que son corps et son âme en reçoivent un dommage. [63] On peut voir

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire les Stoïciens : Οἱ Στωϊκοὶ τὰς μὲν αἰσθήσεις ἀληθεῖς (Aétius, *Placita*, IV, 9, 4, Arnim, *Fragm.*, II, 27, 30).

ἐπὶ γυναίων αἰσχίστων ὀφθήναι ἐπιμεμηνότας, τῆς ἡδονής ἀπατώσης καὶ μονονουχὶ διεξιούσης, ὅτι εὐμορφία καὶ εὕχροια καὶ εὐσαρκία καὶ τῶν μερῶν ἀναλογία περι τὰς πάντα τὰ ἐναντία τούτοις ἐχούσας ἐστί· τὰς γοῦν πρὸς ἐἀλήθειαν ἀμέμπτω κεχρημένας κάλλει παρορῶσιν, ἐκείνων δὲ ῶν εἶπον κατατήκονται. 64 Πᾶσα οὐν ἀπάτη οἰκειοτάτη ἡδονῆ, δόσις δὲ αἰσθήσει· ἡ μὲν γὰρ σοφίζεται και παράγει τὸν νοῦν, οὐχ ὁποῖα τὰ ὑποκείμενά ἐστι δηλοῦσα, ἀλλ' ὁποῖα οὐκ ἔστιν, ἡ δὲ αἴσθησις ἀκραιφνῶς δίδωσι τὰ σώματα οὕτως, ὡς ἔχει φύσεως ἐκεῖνα, πλάσματος καὶ τέχνης ἐκτός.

ΧΧΙ [65] « Καὶ εἶπε χύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει "Οτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σῦ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς. Ἐπὶ τῷ στήθει καὶ τῆ κοιλία πορεύση, καὶ γῆν φάγεσαι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. Καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικός, καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σῦ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν » (Gen. 3, 14. 15). Διὰ τίνα αἰτίαν χωρὶς ἀπολογίας καταρᾶται τῷ ὄφει, κελεύων ἐν ἐτέροις (ὡς) εἰκὸς « στῆναι τοὺς δύο, οἶς ἐστιν ἡ ἀντιλογία » (Deut. 19, 17) καὶ μὴ τῷ ἑτέρῳ προπιστεύειν; [66] καὶ μὴν ὁρᾶς ὅτι τῷ ᾿Αδὰμ οὐ προπεπίστευκε κατὰ τῆς γυναικός, ἀλλὰ δίδωσιν αὐτῆ εἰς ἀπολογίαν ἀφορμήν, ὅταν

souvent aussi des amants affolés à la vue de femmes très laides; le plaisir les trompe, et peu s'en faut qu'il ne leur raconte qu'il y a chez ces femmes de belles formes, un beau teint, une belle chair, des parties bien proportionnées, alors que c'est tout le contraire. Ils ne voient pas celles qui ont une beauté irréprochable et se consument pour celles que j'ai dites (1). [64] Toute tromperie appartient au plaisir, et le don à la sensation. L'un attire l'intelligence par ses sophismes, en lui montrant les objets non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils ne sont pas; la sensation donne purement et simplement les corps, comme ils sont naturellement, en dehors de toute fiction et de tout artifice.

XXI [65] « Et le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre toutes les bêtes et les animaux de la terre. Tu marcheras sur la poitrine et le ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Et je mettrai la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te guettera à la tête, et tu la guetteras au talon » (Gen. 3. 14, 15). Pourquoi maudit-il le serpent sans entendre sa défense. tout en ordonnant ailleurs avec justesse que « les deux parties, entre lesquelles il y a contestation, se présentent » (Deut. 19,17), et qu'on ne croie pas dès l'abord à l'une d'elles? [66] Tu vois bien qu'il n'a pas cru d'abord Adam parlant contre sa femme; il lui fournit une occasion pour sa défense en lui demandant : « pour-

<sup>(1)</sup> Sur la fausseté du plaisir, Plut., Fr. 20 (Stob., Flor., 6, 43).

πυνθάνηται « τί τουτο ἐποίησας » (Gen. 3, 13); ή δέ γε όμολογεί πταΐσαι παρά την της όφιώδους και ποικίνης ήδονης ἀπάτην. Τί ούν ἐκώλυε, καὶ της γυναικός εἰπούσης ότι ο όφις ήπάτησε με, πυθέσθαι του όφεως, εί ούτος ήπάτησεν, άλλα μή άκρίτως γωρίς άπολογίας καταρασθαι: 67 Λεκτέον ούν ότι ή αἴσθησις ούτε των φαύλων ούτε των σπουδαίων έστιν, άλλα μέσον τι αύτη και κοινόν σοφού τε καί ἄφρονος, καὶ γενομένη μεν έν ἄφρονι γίνεται φαύλη, έν άστείω δε σπουδαία. Εικότως ούν, επειδή φύσιν έξ έαυτης μογθηράν ούκ έγει, άλλ' έπαμφοτερίζουσα νεύει πρός έκάτερα τό τε εῦ καὶ γεῖρον, οὐ καταδικάζεται ποὶν όμολογήσαι, ότι ήκολούθησε τῷ γείρονι. 68 Ο δε όφις ή άδονή εξ έαυτης έστι μογθηρά. διά τοῦτο έν μεν σπουδαίω ούγ εύρίσκεται το παράπαν, μόνος δ΄ αὐτῆς ο φαῦλος ἀπολαύει. Κατά το οίκεῖον οὖν μὴ διδούς ἀπολογίαν αὐτζ καταράται ό θεός, σπέρμα άρετης ούκ έγούση, άλλά αἰεὶ καί πανταγού ἐπιλήπτω καὶ μιαρᾶ καθεστώση. ΧΧΙΙ [69] Διὰ τοῦτο καὶ τὸν Εϊρ χωρὶς αἰτίας περιφανοῦς πονηρόν οἶδεν ό θεὸς (Gen. 38,7) καὶ ἀποκτείνει: τὸν γὰρ δερμάτινον όγκον ήμων τὸ σωμα — Είς γὰρ δερμάτινος έρμηνεύεται — πονηρόν τε καὶ ἐπίδουλον τῆς ψυγῆς οὐκ άγνοεῖ καὶ νεκρόν καὶ τεθνηκὸς αἰεί μη γαρ άλλο τινοήσης έκαστον ήμῶν ποιεῖν ἢ νεκροφορεῖν, — τὸ νεκρὸν ἐξ ἑαυτοῦ σώμα έγειρούσης καὶ άμογθὶ φερούσης τῆς ψυχῆς καὶ τὴν

quoi as-tu fait cela? » (Gen. 3,13). Elle reconnaît que sa chute vient de la tromperie du plaisir à forme serpentine et variée. Qu'est-ce qui l'empêchait donc, quand la femme lui eut dit : c'est le serpent qui m'a trompée, de demander au serpent s'il l'avait trompée, sans le maudire à la légère en dehors de toute dé-fense? [67] Il faut dire que la sensation est parmi les choses qui ne sont ni mauvaises ni bonnes; elle est chose intermédiaire, commune au sage et à l'insensé; se produisant chez l'insensé, elle est mauvaise, et chez le sage elle est bonne. Il est donc juste, puisqu'elle n'a pas d'elle-même une nature mauvaise. et qu'elle penche indifféremment des deux côtés vers le bien comme vers le mal, de ne pas la condamner avant qu'elle n'ait reconnu avoir suivi le mal (1). [68] Mais le serpent, le plaisir. est de lui-même mauvais; aussi on ne le trouve pas du tout chez le sage; seul le méchant en jouit. D'après ce caractère, Dieu le maudit sans lui permettre de défense; il ne contient pas de germe de vertu; toujours et partout il est répréhensible et impur. XXII [69] C'est pourquoi aussi Dieu connaît la méchanceté d'Eir sans motif apparent (Gen. 38.7) et le tue; il n'ignore pas que cette masse de peau, notre corps (Eir se traduit de peau), est mauvaise. insidieuse envers l'âme, un cadavre, une chose toujours morte. Ne va pas penser en effet que chacun de nous fasse autre chose que por-ter un cadavre; l'âme éveille le corps qui est de luimême un cadavre et le porte sans fatigue. Comprends.

<sup>(1)</sup> Sén., Epist. 117, 9: « Indifferens vocamus quod tam malo contingere quam bono possit. »

ευτονίαν αυτής, εί βούλει, κατανόησον. 70 'Ο μέν έρρωμενέστατος άθλητης ούν αν ίσχύσαι τον έαυτοῦ πρός βραγύν γρόνον ανδριάντα κομίσαι, ή δε ψυγή μέγρις έκατονταετίας έστιν ότε τον τοῦ άνθρώπου φέρει πούφως άνδοιάντα μή κάμνουσα, ος γάρ νον αρτον απέκτεινεν, άλλ, εξ άργης νεκρόν το σώμα άπειργάσατο. 71 Πονκρόν δὲ φύσει μέν, ώς εἶπον, έστὶ καὶ ψυγής ἐπίδουλον, οὐ φαίνεται δε πάσιν. αλλά μόνω τῷ θεω καὶ εἴ τις θεῷ φίλος. « ἐναντίον » γάς φησι « χυρίου πονηρός Είρ ». "Όταν γάρ ό νούς μετεωροπολή και τα του κυρίου μυστήρια μυήται, πονηρόν και δυσμενές κρίνει τὸ σώμα. όταν δέ άποστη της των θείων έρεύνης, φίλον αύτῷ καὶ συγγενές καὶ ἀδελφόν ήγειται, καταφεύγει γοῦν ἐπὶ τὰ φίλα τούτω. 72 Διὰ τοῦτο άθλητοῦ ψυγή καὶ φιλοσόφου δικφέρει. ὁ μέν γκο άθλητής πάντα ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος εὐεξίαν ἀναφέρει καὶ τὴν ύργην αυτήν πρόριτ' αν ύπερ αυτού άτε φιλοσώματος ύπάργων, ο δε φιλόσοφος έραστής ών του καλού του ζώντος εν έχυτῷ κήδεται ψυχῆς, τοῦ δε νεκροῦ όντως σώματος άλογει μόνον στογαζόμενος, ίνα μή ύπο κακού καί νεκρού συνδέτου πλημμελήται το άριστον ή ψυγή. ΧΧΙΙΙ [73] 'Ορᾶς ὅτι τὸν Εϊρ ἀποκτείνει οὐγ ὁ κύριος, ἀλλ' ὁ

<sup>1</sup> Cf. des expressions semblables : ci-dessus. I. 108: De migrat. Abrah., 9: Quis rer. divin. heres. 68: De justitia, 8. II. 367. m.: Qu. in Gen., I. 70. p. 47: I. 93. p. 67: I. 99. p. 70; IV. 75. p. 304: IV, 153. p. 361. Il faut en rapprocher surtout à cause de la théorie stoïcienne de Γεύτονία de l'âme les doctrines de Posidonius (cf. Apelt., De rationibus quae Philoni Alexandrino cum Posidonio intercederunt, Commentat. philolog.. Halenses, vol. 8. fasc. 1. 1907). Mais malgré ces nom-

si tu le veux. l'effort de tension de l'âme 1 : [70] l'athlète le plus vigoureux n'aurait pas la force de porter un moment sa propre statue, et l'âme, quelquefois jusqu'à cent ans. porte sans fatigue la statue de l'homme: ce n'est pas en effet actuellement que Dieu l'a tuée; dès le début il a fait du corps un cadavre. [71] Il est. comme j'ai dit, mauvais par nature, et insidieux envers l'àme; mais ceci n'est pas clair pour tous, mais pour Dieu seul et les amis de Dieu : « Eir, dit-il, était méchant devant le Seigneur. » C'est lorsque l'intelligence s'élève et est initiée aux mystères du Seigneur, qu'elle juge le corps mauvais et hostile; lorsqu'elle abandonne la recherche des choses divines, elle le prend pour son ami, son parent et son frère, et de fait, elle se réfugie dans les choses qu'il aime. [72] Par là diffèrent l'âme de l'athlète et celle du philosophe : l'athlète rapporte tout à la bonne constitution du corps, et il négligerait l'âme elle-même pour le corps; le philosophe, amant du beau. donne ses soins à l'âme qui vit en lui 21; il ne tient pas compte du corps qui est un vrai cadavre, visant seulement à ce que cette chose mauvaise, ce cadavre lié à elle ne fasse pas de tort à la partie la meilleure, l'âme. XXIII [73] Tu vois que ce n'est pas le Seigneur qui tue Eir, mais Dieu, et ce n'est pas en tant qu'il commande.

breux témoignages. l'opinion de Philon à l'égard du corps n'est pas toujours la même: il admet qu'il peut être sauvé avec l'âme (Qn. in Gen., II, 11, p. 90), qu'il peut être purifié (ibid., II, 25, p. 107; IV, 175, p. 379; IV, 82).

<sup>(2)</sup> Cf. cette comparaison de l'athlète et du philosophe dans un morceau d'inspiration cynique, Dion Chrysost., Or. 8, ch. XII. Cf. Sén., Epist. 88, 17.

θεός ού γάρ, καθό άργει καὶ ήγεμονεύει δυναστεία κράτους αὐτεξουσίω χρώμενος, ἀναιρεῖ τὸ σῶμα, ἀλλά καθὸ άγαθότητι καὶ γρηστότητι γρήται — ὁ θεὸς γάρ άγαθότητός έστι τοῦ αἰτίου ὄνομα, — ἵνα εἰδῆς ὅτι καὶ τὰ άψυγα ούκ έξουσία πεποίηκεν άλλι άγαθότητι, ή και τά έμψυγα έδει γχο είς την των βελτιόνων δηλωσιν γένεσιν ύποστηναι καὶ των χειρόνων ύπο δυνάμεως της αύτης άγαθότητος τοῦ αἰτίου, ήτις ἐστὶν ὁ θεός. 74 Πότε οῦν, 🕉 ψυγή, μάλιστα νεκροφορείν σαυτήν ύπολήψη; ἄρά γε ούγ όταν τελειωθής καὶ βραδείων καὶ στεσάνων άξιωθής; έση γχρ τότε φιλόθεος, οὐ φιλοσώματος τέξη δε τῶν άθλων, έχν γυνή σου γένηται ή τοῦ 'Ιούδα νύμφη Θάμας, ήτις έρμηνεύεται φοῖνιξ, σύμβολον νίκης τεκμήριον δέ. όταν αὐτὴν ἀγάγηται ὁ Εἴο, εὐθὸς πονηρός τε εὑρίσκεται καί κτείνεται λέγει γάς α καί έλαθεν Ἰούδας γυναίκα Είς τῷ πρωτοτόχω αὐτοῦ, ἡ ὄνομα Θάμαρ » (Gen. 38, 6), καὶ εὐθύς ἐπιλέγει: « καὶ ἐγένετο Εἰρ πονηρὸς ἔναντι χυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ θεός » (ibid. 7). ὅταν γάρ ο νούς τὰ ἀρετῆς ἀπενέγκηται νικητήρια, θάνατον καταψηφίζεται τοῦ νεκροῦ σώματος. [75] 'Ορᾶς ὅτι καὶ τον όφιν άνευ ἀπολογίας καταράται, ήδονη γάρ έστι, καὶ τὸν Εἴρ γωρὶς αἰτίας περιφανούς | ἀποκτείνει, ἔστι γὰρ σωμα. Καὶ σκοπών, ὧ γενναῖε, εύρήσεις τὸν θεὸν πεποιηκότα φύσεις έξ έαυτῶν ἐπιλήπτους τε καὶ ὑπαιτίους ἐν ψυχή και εν πάσι σπουδαίας και έπαινετάς, ώσπερ έχει καὶ ἐπὶ φυτῶν καὶ ζώων. [76] Οὐχ ὁρᾶς ὅτι καὶ τῶν φυτών τὰ μεν ήμερα καὶ ώφελιμα καὶ σωτήρια κατε-

en tant qu'il est un chef usant du libre pouvoir de sa force, qu'il détruit le corps, mais en tant qu'il use de bonté et de bienveillance (Dieu est en effet le nom de la bonté de la Cause ; c'est pour que tu saches qu'il a fait les êtres inanimés comme les êtres animés non par son pouvoir. mais par sa bonté: car pour faire apparaître les choses les meilleures, il fallait que les choses inférieures soient produites par une puissance de la cause qui fùt la même. la bonté, qui est Dieu. [74] Quand donc. ô âme. comprendras-tu que tu portes un cadavre? N'est-ce pas lorsque tu seras devenue parfaite et jugée digne des récompenses et des couronnes? Alors tu seras amie de Dieu. non amie du corps; tu trouveras les prix du combat, si tu as pour femme Thamar, la belle-fille de Juda; Thamar se traduit palme. symbole de la victoire. La preuve, c'est que. lorsque Eir l'épouse, on le trouve tout de suite mauvais, et il est tué. Il dit en effet : « Et Juda donna à Eir son premier-né une femme dont le nom était Thamar » (Gen. 38.6). et tout de suite, il ajoute : « Et Eir devint mauvais en face du Seigneur. et Dieu le tua ». (ibid. 7). Lorsque l'intelligence a remporté les victoires de la vertu. il condamne à mort le cadavre du corps. [75] Tu vois qu'il maudit le serpent sans entendre sa défense, car c'est le plaisir, et qu'il tue Eir sans cause apparente; car c'est le corps. Examine. mon cher. et tu trouveras que Dieu a fait dans l'âme des natures d'elles-mêmes répréhensibles et coupables. et des natures qui sont en tout vertueuses et louables; il en est ainsi chez les plantes et les animaux. [76] Ne vois-tu pas que le démiurge fait certaines plantes cultivées,

σκεύακεν ὁ δημιουργός, τὰ δὲ ἄγρια και βλαδερα καὶ νόσων καὶ φθορᾶς αἴτια, καὶ ζῷα ὁμοίως; καθάπερ ἀμέλει καὶ τὸν ὄφιν, περὶ οἱ νῦν ἐστιν ὁ λόγος, φθοροποιὸν γὰρ τὸ ζῷον καὶ ἀναιρετικὸν ἐξ αὐτοῦ. Ὁ δὰ διατίθησιν ἄνθρωπον ὄφις, τοῦτο καὶ ψυχὴν ὰδονά, παρο καὶ ἀπεικάσθη ὄφις ἡδονῆ.

ΧΧΙΝ 77 "Ωσπες ουν ήδονην και σώμα άνευ μεμίσηκεν αίτιων ό θεός, ούτω καὶ φύσεις ἀστείας γωρίς περιφανούς αλτίας προαγήσγεν, έργον οὐδέν πρό τῶν ἐπαίνων αὐτῶν όμολογήσας. Εί γάρ τις ἔροιτο, διὰ τί φησι τον Νῶε γάριν εύρεῖν ἐναντίον χυρίου τοῦ θεοῦ (Gen. 6.8) μηδέν πρότερον έργασάμενον, δσα γε είς την ήμετέραν ἐπίγνωσιν, άστεϊον, άποχρινούμεθα δεόντως ότι έπαινετής έλέγγεται συστάσεως καὶ γενέσεως, έρμηνεύεται γὰρ Νῶε ἀνάπαυσις ή δίκαιος: ἀνάγκη δὲ τὸν παυόμενον ἀδικημάτων καὶ άμαρτημάτων, άναπαυόμενον ἐπὶ τῷ καλῷ καὶ δικαιοσύνη συζώντα, γάριν εύρεῖν παρά τῷ θεῷ. 78 Τὸ δὲ γάριν εύρεῖν οὐκ ἔστι μόνον, ὡς νομίζουσί τινες, ἴσον τῷ εὐαρεστήσαι, άλλά καὶ τοιοῦτον. ζητῶν ὁ δίκαιος τὴν τῶν όντων φύσιν έν τοῦτο εύρίσκει ἄριστον εὕρημα, γάριν όντα τοῦ θεοῦ τὰ σύμπαντα, γενέσεως δὲ οὐδὲν χάρισμα, ὅτι γε οὐδὲ κτῆμα, θεοῦ δὲ κτῆμα τὰ πάντα, διὸ καὶ μόνου την γάριν οίκεῖον τοῖς γοῦν ζητοῦσι, τίς άργη γενέσεως, όρθότατα ἄν τις ἀποκρίνοιτο, ὅτι ἀγαθότης καὶ γάρις τοῦ

utiles et salutaires, tandis que les autres sont sauvages, nuisibles, causes de maladies et de mort; et il en est de même des animaux; par exemple le serpent, dont il est maintenant question, est un animal qui spontanément donne la mort et détruit. La disposition du serpent envers l'homme, c'est celle du plaisir envers l'âme, et c'est pourquoi le serpent a été assimilé au plaisir.

XXIV [77] Comme Dieu a eu sans motif la haine du plaisir et du corps, il a aussi élevé sans motif apparent des natures nobles, sans avoir connu aucune de leurs œuvres avant les éloges qu'il leur donnait. Si l'on demandait pourquoi il dit que Noé trouva grâce devant le Seigneur Dieu (Gen. 6,8), sans avoir fait auparavant, autant que cela est venu à notre connaissance, aucun acte vertueux, nous répondrons, comme il le faut, qu'on a la preuve qu'il est d'une nature et d'une origine dignes d'éloge. Noé en effet se traduit repos ou juste; et nécessairement celui qui s'arrête dans les injustices et les fautes, qui se repose dans le bien, et vit avec la justice. a trouvé grâce auprès de Dieu. [78] Trouver grâce n'est pas seulement, comme quelques-uns le pensent, synonyme de complaire, mais veut dire : Le juste, en cherchant la nature des êtres, fait cette unique et très belle découverte, que toute chose est une grâce de Dieu, et que rien n'est une faveur du devenir; ce n'en est pas même une possession, tout est possession de Dieu, et c'est pourquoi la grâce n'appartient qu'à lui. A ceux qui cherchent quel est le principe du devenir, on pourrait répondre avec justesse, que c'est la bonté et la grâce de Dieu, dont il a

θεοῦ, ἡν ἐγαρίσατο τῷ μετ' αὐτὸν γένει δωρεά γαρ καί εύεργεσία καὶ γάρισμα θεοῦ τὰ πάντα όσα ἐν κόσμο καὶ αὐτὸς ὁ χόσμος ἐστί. ΧΧΝ 79 Καὶ Μελγισεδέχ βασιλέχ τε τῆς εἰρήνης — Σαλήμ τοῦτο γὰρ έρμηνεύεται — (καὶ) ίερέα έαυτου πεποίηκεν ό θεός (Gen. 14,18), Ιούδεν έργον αύτου προδιατυπώσας, άλλά τοιούτον έργασάμενος βασιλέα καί είρηναϊον καὶ ίερωσύνης ἄξιον της έαυτοῦ πρώτον καλείται γάρ βασιλεύς δίκαιος, βασιλεύς δέ έγθρον τυράννω, ότι ο μέν νόμων, ο δε άνομίας έστεν είσηγητής. [80] 'Ο μεν ούν τύραννος νούς ἐπιτάγματα ἐπιτάττει τῆ τε ψυχῆ καὶ τῷ σώματι βίαια καὶ βλαβερά καὶ σφοδράς λύπας έργαζόμενα, τὰς κατὰ κακίαν λέγω πράξεις καὶ τὰς τῶν παθῶν ἀπολαύσεις. ὁ δὲ [δεύτερος] ζασιλεύς πρώτον μέν [ούν] ούν ἐπιτάττει μάλλον ή πείθει, έπειτα τοιαύτα παραγγέλλει, δι' ὧν ὥσπερ σκάφος τὸ ζῷον εὐπλοία τῆ τοῦ βίου χρήσεται χυδερνώμενον ὑπὸ τοῦ άγαθοῦ [καὶ τεχνίτου] κυδερνήτου, οῦτος δέ ἐστιν ὁ ὀρθὸς λόγος. [81] Καλείσθω οὖν ὁ μέν τύραννος ἄργων πολέμου, ό δὲ βασιλεύς ήγεμών εἰρήνης. Σαλήμ. καὶ προσφερέτω τή ψυχή τροφάς εύφροσύνης και χαράς πλήρεις άρτους γὰρ καὶ οἶνον προσφέρει, ἄπερ 'Αμμανῖται καὶ Μωαδῖται τῷ βλέποντι παρασχεῖν οὐκ ἡθέλησαν, οὖ γάριν ἐκκλησίας εἴργονται καὶ συλλόγου θείου 'Αμμανῖται γὰρ οἱ ἐκ τῆς μητρός αἰσθήσεως καὶ Μωαβῖται οἱ ἐκ τοῦ πατρὸς νοῦ φύντες τρόποι δύο ταύτα των όντων συνεκτικά νομίζον-

<sup>(1)</sup> Cf. sur les bienfaits de Dieu, Sén., De Benef., IV, 5-6.

<sup>(2)</sup> Sén., Epist. 114, 23: rex noster est animus... Animus noster modo rex est, modo tyrannus; rex, cum honesta intue-

fait le don au genre qui vient après lui; car tout ce qui est dans le monde et le monde lui-même est un don, un bienfait, une faveur de Dieu (1). XXV [79] Dieu a fait aussi de Melchisédech le roi de la paix (ce mot traduit Salem) et son prêtre (Gen. 14,18): sans avoir indiqué auparavant aucune de ses œuvres, il en fait dès l'abord un roi, un homme paisible, digne du sacerdoce. Car on l'appelle roi juste; mais roi est l'opposé de tyran, puisque le roi introduit les lois, et le tyran l'illégalité. [80] L'intelligence tyrannique impose avec violence ses ordres à l'âme et au corps, ordres nuisibles qui engendrent de fortes peines, je veux dire les actions vicieuses, et la jouissance des passions. Le roi, lui, ordonne moins qu'il ne persuade: de plus, par les avis qu'il donne, l'être vivant, comme une barque, aura une bonne navigation dans la vie, étant dirigé par le bon pilote, c'est-à-dire la droite raison (1). [81] Qu'on appelle donc le tyran le chef de la guerre, et le roi, le guide de la paix, Salem; que celui-ci apporte à l'âme des nourritures pleines de bonheur et de joie; il apporte du pain et du vin, que les Ammanites et les Moabites n'ont pas voulu fournir au « voyant », et c'est pourquoi on leur interdit l'assemblée et la réunion divines; les Ammanites qui sont nés de la sensation comme mère, et les Moabites nés de l'intelligence comme père sont les deux manières d'être consistant à croire que l'intelligence et la sensation sont les principes des êtres; ils ne reçoivent pas la notion de

tur...; ubi vero impotens,... fit tyrannus; tunc illum excipiunt affectus impotentes.

τες νούν και αϊσθησιν. θεού δέ μη λαμβάνοντες έννοιαν. « ούκ είσελεύσονται » σησί Μωυσής « (είς έκκλησίαν) χυρίου,... παρά το μή συναντήσαι αύτους ήμιν μετ' άστων καί οδατος» (Deut. 23,3. 1) έξιουσιν έκ των παθών Λίγύπτου. ΧΧVI 82 'Λλλ' ό μεν Μελγισεδεκ άντι δδατος οίνον προσφερέτω και ποτιζέτω και ακρατιζέτω ψυγάς, ίνα κατάσγετοι γένωνται θεία μέθη νησαλεωτέρα νήψεως αὐτης: έερεύς γάρ έστι λόγος κλήρον έγων τον όντα καὶ ὑψηλῶς περί αύτου και ύπερόγκως καί μεγαλοπρεπώς λογιζόμενος. τοῦ γὰρ ὑψίστου ἐστὶν ἱερεύς (Gen. 14,18). οὐγ ὅτι ἐστί τις άλλος οὐχ ὕψιστος — ό γὰρ θεός εἰς ών « ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστὶ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, καὶ οὐκ ἔστιν έτι πλήν αὐτού » (Deut. 4.3g). — άλλά τὸ μή ταπεινώς καί γ αμαιζήλως ύπερμεγέθως δέ και ύπεραύλως και ύψηλως νοείν περί θεοῦ ἔμιφασιν του ύψίστου κινεῖ. ΧΧΙΙΙ 83 Τί δὲ εἰργάσατο ἤδη καλὸν ὁ ᾿Αδράμ, ὅτι κελεύει αὐτῷ πατρίδος καλ της γενεάς ταύτης ζενούσθαι καλ γην οἰκείν. ην (αν) αὐτὸς δῷ ὁ θεός (Gen. 12,1); πόλις δέ ἐστιν άγαθὸ καί πολλή και σφόδρα εὐδαίμων, τὰ γὰς δώρα τοῦ θεοῦ μεγάλα καὶ τίμια. 'Αλλά καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἐγέννησε τύπον έγοντα σπουδής άξιον έρμηνεύεται γαρ Άβραμ. « πατήρ | μετέωρος », δι' άμφοτέρων τῶν ὀνομάτων ἐπαινετός: [84] ό γὰρ νοῦς. όταν μή δεσπότου τρόπον ἀπειλή τῆ ψυγῆ. ἀλλ' ὡς πατήρ ἄργη, μὴ τὰ ἡδέα γαριζόμενος αὐτῆ, τὰ δὲ συμφέροντα καὶ ἀκούση διδούς, καὶ ἐπίπαν των ταπεινών καὶ άγόντων ἐπὶ τὰ θνητὰ ἀποστάς μετεω-

Dieu (1 : « ils n'entreront pas, dit Moïse, dans l'assemblée du Seigneur.... parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de nous avec du pain et de l'eau » Deut. 23,3, 4), quand nous sortîmes des passions d'Egypte. XXVI [82]. Que Melchisédech apporte du vin au lieu d'eau, qu'il fasse boire du vin pur aux âmes. pour qu'elles se trouvent possédées d'une ivresse divine, plus sobre que la sobriété même; il est prêtre. c'est-à-dire raison ayant l'Ètre comme héritage, et ayant sur lui des idées élevées, superbes et pleines de grandeur; car il est « prêtre du Très-Haut » (Gen. 14, 18, non qu'il y ait un autre Dieu qui ne soit pas le Très-Haut (car Dieu qui est unique « est en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et il n'y en a plus excepté lui ») (Deut. 4,39); le fait qu'il a sur Dieu non des pensées basses et humbles mais grandes, immatérielles et élevées est le motif de cette expression : le Très-Haut. XXVII 83 Qu'a fait encore de bien Abraham. pour qu'il lui ordonne de devenir étranger à sa patrie et à sa famille, et d'habiter une terre, que Dieu luimême lui donnera Gen. 12,1)? C'est une cité bonne, peuplée, et très prospère; car les dons de Dieu sont grands et pleins de prix. Mais il a engendré aussi cette manière d'être avec un caractère digne de considération; Abram se traduit « père élevé », et par ces deux noms il est louable. [84] Lorsque l'intelligence ne menace pas l'âme comme un maître, mais qu'elle la commande comme un père, sans la favoriser par le plaisir, mais en lui donnant, même malgré elle, ce qui

<sup>(1)</sup> Cf. n. 1, p. 168.

ουπολή και συνδιατοίδη θεωρήμασι τοις περί κόσμου καί των μερών αύτου καί έτι μαλλον έπανιών έρευνα τό θεῖον καὶ τὴν τούτου φύσιν δι' ἔρωτα ἐπιστήμης ἄλεκτον, μένειν ἐπὶ τῶν ἐζ ἀργῆς δογμάτων οὐ δύναται, ἀλλά μετοιχίαν ζητεῖ βελτιούμενος άμείνω. ΧΧ VIII 85 | Ένίους δὲ ό θεός καὶ πρό τῆς γενέσεως καλῶς διαπλάττει καὶ διατίθεται καί κλήρον έγειν άριστον προήρηται. Ούν όρᾶς, τίπερί του Ίσαάν φησι τῷ Άβραάμ οὐν ἐλπίσαντι, ὅτι γενήσεται τοιούτου γεννήματος πατής, άλλα καὶ γελάσαντι ἐπὶ τη ύποσγέσει και ειπόντι «Εί τῷ έκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ Σάρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν οὖσα τέζεται» (Gen. 17,17); καταφάσκει καὶ ἐπινεύει λέγων « Ναί. ίδου Σάρρα ή γυνή σου τέζεταί σοι υίον καὶ καλέσεις το ὄνομα αύτοῦ Ισαάκ, καὶ στήσω την διαθήκην μου πρός αὐτὸν είς διαθήκην αίώνιον » (ibid. 19). [86] Τί οῦν ἐστι τὸ καὶ τοῦτον πρὸ τῆς γενέσεως ἐπαινεῖσθαι πεποιηκός; ἔνια τῶν ἀγαθῶν γενόμενα καὶ παρόντα ὡφελεῖ, οἶον ὑγίεια, εὐαισθησία, πλούτος εἰ τύγοι, δόξα --- λεγέσθω γὰρ καὶ ταῦτα καταχρηστικώτερον ἀγαθά -, ἔνια  $\delta$ ' οὐ γενόμενα μόνον άλλα καί θεσπισθέντα ότι γενήσεται, ώσπερ ή γαρά εὐπάθεια ψυχῆς ἐστιν ἥδε — [γὰρ] οὺγ ὅταν παροῦσα δραστηρίως ένεργη μόνον εὐφραίνει, άλλα καὶ ὅταν ἐλπίζηται προγανοῖ• ἐξαίρετον γὰρ καὶ τοῦτ' ἔγει• τὰ μὲν ἄλλα

<sup>(1)</sup> Cf. la critique de cette distinction ap. Sén., Epist. 117, 27:

LA JOIE. 205

lui est utile; lorsque, ayant quitté les pensées basses et qui mènent aux choses mortelles, elle s'élève, vit dans les méditations sur le monde et sur ses parties, et, montant encore plus haut, recherche le divin et sa nature avec un amour ineffable pour la science, elle ne peut en rester à ses principes du début, et, dans son amélioration, cherche à émigrer vers un pays meilleur. XXVIII [85] Pour quelques-uns, c'est même avant leur naissance que Dieu leur donne un beau caractère et de belles dispositions, et veut de préférence pour eux le meilleur héritage. Ne vois-tu pas ce qu'il dit d'Isaac à Abraham; celui-ci n'a pas eu l'espoir de devenir père d'un tel fils; il a ri de la promesse et dit : « Engendrera-t-il à l'âge de cent ans, et Sarra qui a quatrevingt-dix ans enfantera-t-elle? » (Gen. 17,17). Dieu l'affirme et le promet, en disant : « Oui; voici, Sarra ta femme enfantera pour toi un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui, pour une alliance éternelle » (ibid. 19). [86] Qu'est-ce qui fait donc qu'on le loue avant sa naissance? Il y a des biens qui sont utiles, une fois venus et présents, par exemple la santé, le bon exercice des sens, la richesse si elle se trouve, la réputation (quoique le mot bien soit pris ici en un sens un peu abusif); d'autres sont utiles non seulement une fois venus, mais dès qu'on a annoncé qu'ils arriveront; par exemple la joie qui est une bonne passion de l'âme) ne réjouit pas seulement par sa présence en agissant activement, mais réjouit d'avance lorsqu'on l'espère (1). Elle a en-

nisi praesentia prodesse non possunt: si non prodest, bonum non est.

όγαθα ίδιχ ένεργες. ή δε γαρά και ίδιον και κοινόν άγαθόν έστιν: ἐπιγίνεται γούν άπασι, γαίρομεν γὰρ καὶ ἐπί ύγεία καὶ ἐπ' ἐλευθερία καὶ ἐπὶ τζ τιμζ καὶ ἐπὶ τοῖς άλλοις. ώστε χυρίως είπεῖν μηδέν είναι άγαθόν, ὧ μή πρόσεστι γαρά. 87 'Αλλ' οὐ μόνον ἐπὶ προγεγενημένοις ήδη τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς καὶ παρούσι γαίρομεν, ἀλλα καὶ έπι μέλλουσι και προσδοκωμένοις, οΐον όπε έλπίζουεν πλουτήσειν η ἄρξειν η ἐπαινεθήσεσθαι ή νόσων ἀπαλλαγήν εύρήσεσθαι ή εύτονίας καὶ όωμης κοινωνήσειν ή έπιστήμονες άντ' άνεπιστημόνων έσεσθαι, γεγήθαμεν οδ μετρίως. Έπειδή τοίνυν ή γαρά ού παρούσα υιόνον άλλά και έλπιζομένη άναγεῖ τε καὶ εὐφραίνει τὴν ὑυγήν, εἰκόπως τὸν Ίσαλα πρίν γεννηθήναι ονόματός τε καί δωρελς μεγάλης ηξίωσε γέλως γαρ ψυγής και γαρά και ευφορσύνη διερυπνεύεται ούτος. ΧΧΙΧ 88 Πάλιν δε τον Ίακως και τον 'Πσαύ τὸν μὲν ἄργοντα καὶ ἡγεμόνα και δεσπότην τὸν δε Ήσαδ δπήχοον καὶ | δοδλον ἔτι κατὰ γαστρὸς ὄντας σησίν είναι ο γαρ ζωοπλάστης θεός ἐπίσταται τὰ ἐαυτοῦ καλῶς δημιουργήματα καὶ πρὶν αὐτὰ εἰς ἄκρον διατορεῦσαι, τάς τε δυνάμεις, αξς αδθις γρήσονται, καλ συνόλως τὰ έργα τούτων καὶ πάθη. Ἐπειδή γὰρ πορεύεται ή ὑπομονητική ψυγή 'Ρεβέκκα πυθέσθαι παρά θεοῦ. ἀποκρίνεται αὐτῆ. ότι « δύο έθνη έν τη γαστρί σού έστι, καὶ δύο λαοὶ έκ τῆς κοιλίας σου διασταλήσονται, καὶ λαὸς λαοῦ ὑπερέξει. καὶ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι» (Gen. 25,23). 89 Φύσει γάρ δοῦλον παρά θεῷ τὸ φαῦλον καὶ ἄλοτον, ήγεμονικὸν

core ceci de spécial : les autres biens agissent en particulier; la joie est un bien particulier et général: car elle s'ajoute à tous les biens, et nous nous réjouissons de la santé, de la liberté, de l'honneur et des autres biens, de sorte qu'à parler en propres termes il n'y a pas de bien auquel ne s'ajoute la joie. [88] Et nous avons de la joie des autres biens non seulement à leur venue et quand ils sont là, mais quand ils doivent venir et sont attendus; par exemple lorsque nous espérons ètre riches, commander, être loués, trouver un moyen d'échapper aux maladies, prendre de la vigueur et de la force, devenir d'ignorants savants, nous en avons une joie sans mesure. Puisque donc la joie non seulement par sa présence, mais par l'espoir qu'on en a fait déborder l'âme de bonheur, c'est avec raison qu'il a jugé Isaac, avant sa naissance, digne d'un grand nom et d'un grand présent (car Isaac se traduit rire de l'âme, joie, bonheur). XXIX [88] D'autre part Jacob et Esaü sont, dit-il, l'un commandant, chef et maître, l'autre, Esaü, sujet et esclave, encore dans le ventre maternel: car Dieu qui façonne les animaux connaît bien, même avant de les avoir ciselés jusqu'au bout, ses propres œuvres; il sait les facultés dont elles useront, et d'une façon générale leurs actions comme leurs passions. Lorsque l'àme patiente, Rébecca, vient faire une demande à Dieu, il lui répond : « Deux races sont dans ton ventre. ct deux peuples sortiront de ton ventre, et un peuple sera au-dessus de l'autre, et le plus grand sera esclave du plus petit » Gen. 25,23). [89 L'être méchant et sans raison est naturellement un esclave pour Dieu: l'être sage, raisonnable et meilleur a l'autorité et la li-

δέ και έλευθερον το άστεῖον και λογικόν και άμεινον, και ούγ όταν ήδη γένηται έν τη ψυγή τέλειον έκάτερον, άλλά κάν ένδοιάζηται. όλως γάρ καὶ μικρά τις αύρα της άρετης άργην και ήγεμονίαν, ούκ έλευθερίαν μόνον, έμφαίνει, καί έμπαλιν ή τυχούσα κακίας γένεσις δουλοί τον λογισμόν, κάν μήπω τέλειον αύτης έκφοιτήση το γέννημα. ΧΧΧ 90 Τί δε παθών ο αὐτος ούτος Ιακώδ, του Ίωτης τούς δύο υίούς προσαγαγόντος τον πρεσδύτερον Μανασσῆν καὶ τὸν νεώτερον Ἐρραίμ, ἐναλλάττει τὰς γείρας καὶ τὴν μὲν δεζιὰν ἐπιτίθησι τῷ νεωτέρω 'Εφραίω, τὴν δ' εύώνυμον το ποεσδυτέρω Μανασσή, και βαού το πολημια ήγησαμένου τοῦ Ἰωσήφ καὶ οἰηθέντος τὸν πατέρα ἄκοντα σφαλήναι περί την των γειρών ἐπίθεσιν, φησίν οὐ διήμαστον, άλλ' « οἶδα, τέχνον, οἶδα, καὶ οὕτος ἔσται εἰς λαόν καὶ ούτος ύψωθήσεται, άλλ' ὁ ἀδελφός αύτου ὁ νεώτερος μείζων αὐτοῦ ἔσται » (Gen. 48, 19). [91] Τί οὖν γεή λέγειν ή τουτο. ότι δύο φύσεις έδημιουργήθησαν έν ψυγή, όπο θεού σφόδοα άναγκαΐαι, μνήμη, τε καὶ άνάμνησις; άμείνων μέν ή μνήμη, γείρων δε ή άνάμνησις ή μέν γάρ έναύλους έγει καὶ ἐναργεῖς τὰς καταλήψεις, ὡς μηδε άγνοία διαμαρτείν, άναμνήσεως δε λήθη πάντως ποοηγείται, πηρόν και τυφλόν πράγμα. [92] Πρεσδύτερον δέ το γεζοον ή άνάμνησις ευρίσκεται μνήμης του κρείττονος: \*\* συνεγές και άδιάστατον οι γάρ πρώτον είς

berté: et ceci non pas lorsque chacun de ces êtres est arrivé dans l'âme à son point d'achèvement, mais si même il y a doute : en général, un faible souffle de vertu indique déjà la domination et l'autorité, et non pas seulement la liberté: et n'importe quel vice des sa naissance, asservit la raison si même ses produits ne sont pas encore achevés et divulgués (1). XXX [90] Dans quels sentiments ce même Jacob, lorsque Joseph lui a amené ses deux fils, l'aîné Manassé et le plus jeune Ephraïm, change-t-il ses mains, et impose-t-il la droite sur le plus jeune Ephraïm, et la gauche sur l'aîné Manassé? Et comme Joseph a trouvé la chose pénible et a cru que son père avait commis une faute involontaire dans l'imposition des mains, il dit : Je ne me suis pas trompé, mais « je sais, mon fils, je sais; celui-ci deviendra un peuple, celui-ci sera élevé, mais son plus jeune frère sera meilleur que lui » (Gen. 48, 19). [91] Que faut-il dire sinon qu'il y a dans l'âme deux natures extrêmement nécessaires, ouvrages de Dieu : la mémoire et la réminiscence? La mémoire est supérieure, la réminiscence inférieure : l'une a des conceptions toujours présentes et claires; elle ne se trompe pas par ignorance: la réminiscence est toujours précédée de l'oubli, chose mutilée et aveugle. [92] L'élément inférieur, la réminiscence, se trouve avant le supérieur; ... celui-ci est continu et sans lacune. Quand nous débutons dans les arts, nous sommes incapables de nous rendre maîtres tout de suite des

<sup>(1)</sup> Epictète, p. 8 (Stob., Floril., 1.54): Έλευθερία καὶ δουλεία, τὸ μὲν ἀρετῆς ὄνομα, τὸ δὲ κακίας.

τάς τέγνας είσαγόμενοι περικρατήσαι των είς αυτάς θεωρημάτων άδυνατούμεν εύθύς. λήθη ούν κατ' άργας γρώμενοι πάλιν άναμιμνησκόμεθα, έως έκ τοῦ πολλάκις μέν έκλαθέσθαι πολλάκις δε άναμνησθήναι βέδαιος αθθις μνήμη κρατήσει, παρό και νεωτέρα — όθίγονος γάρ έστι συνίσταται της άναμνήσεως. 63 Συμβολικώς οδν ό μεν Έφραζα λέγεται μνήμη, καρποφορία γάρ έρμηνεύεται, της τού φιλομαθούς ψυγής τὸν οἰκεῖον (καρπόν) ἐνηνογυίας, όπότε | διά μνήμης έγοι βεδαιούν τὰ θεωρήματα ό δε Μανασσής ἀνάμνησις, μεταλησθείς γάρ « ἐκ λήθης » εἶναι λέγεται, ὁ δὲ λήθην έκφεύγων άναμιμνήσκεται πάντως. 'Ορθότατα ούν ὁ πτερνιστής τῶν παθῶν καὶ ἀσκητής άρετης Ίακώδ δεξιούται την καρποφόρον μνήμην Έρραίμ, δευτερείων δε άξιος την ανάμνησιν Μανασσην. 04 Καὶ Μωυσής μέντοι τῶν θυόντων τὸ Φασέκ τοὺς μὲν (τὸ) πρότερον θύσαντας μάλιστα έπαινεῖ, ὅτι διαθάντες ἀπὸ των παθών Αιγύπτου ἐπέμειναν τῆ διαδάσει καὶ οὐγ ώρμησαν έτι ἐπ' αὐτά, τοὺς δὲ τὸ δεύτερον δευτερείων ἀζιοῖ (Num. 9,6 ss.), τραπέντες γάρ ανέδραμον την τροπήν καὶ ώσπερ ἐπιλαθόμενοι τῶν πρακτέων πάλιν ἐπὶ τὸ πράττειν ώρμησαν αὐτά, οἱ δὲ πρότεροι ἄτρεπτοι διετέλεσαν. "Εοικεν ούν τοις μέν το δεύτερον Πάσγα θύουσιν ό

<sup>(1)</sup> Comp. la distinction de la mémoire (κατοχή των φαντασμάτων) et de la réminiscence [ἀναπόλησις τούτων], par Aristote, Stob., Floril., 24, 3. Cf. l'importance donnée à une mémoire

propositions qui y sont relatives; les oubliant au début, nous en reprenons souvenir, jusqu'à ce que d'un oubli souvent répété, et d'un ressouvenir souvent répété, une mémoire assurée domine à leur place; elle se constitue donc postérieurement (car elle est « née tardivement ») à la réminiscence. [93] Ephraïm veut dire symboliquement la mémoire: car il se traduit production de fruits, et l'ame de l'ami de la science a produit le fruit qui lui est propre, lorsqu'il peut par la mémoire affermir les propositions de la science. Manassé est la réminiscence: sa traduction est hors de l'oubli: mais échapper à l'oubli c'est justement se ressouvenir. Donc c'est avec grande raison que celui qui supplante les passions, l'ascète de la vertu, Jacob, tend la main droite à la féconde mémoire, Ephraïm, mais donne le deuxième rang à la réminiscence, Manassé (1). [94] Parmi ceux qui font le sacrifice de la Pâque, Moïse fait le plus grand éloge de ceux qui ont sacrifié les premiers, parce qu'après avoir traversé les passions d'Égypte, ils ont persévéré, et ne se sont plus portés vers elles; et il donne le second rang à ceux qui ont sacrifié les seconds (Nomb. 9,6 ss.); ceux-ci ayant subi un changement sont retournés en arrière; oublieux de ce qui était à faire, ils se sont de nouveau portés à la pratique des passions, tandis que les premiers ont continué sans changement. Manassé, « celui qui vient de l'oubli » ressemble à ceux qui font les seconds le sacrifice de la Pâque; et Ephraïm « celui

stable chez le savant, par Platon, Banquet, 207 e. 208 a, et Republ., VI, 486 c-d.

έκ λήθης Μανασσής, τοῦς δε το ποότερον ο καρποφόρος Έφραίμ. ΧΧΧΙ 95 "Οθεν καὶ Βεσελεήλ άνακαλεῖ ὁ θεὸς έξ ονόματος καί φησιν αύτω δωρήσασθαι συφίαν καὶ έπιστήμην, καὶ δημιουργόν αὐτὸν καὶ ἀρχιτέκτονα πάντων των της σχηνής, τουτέστι των της ψυγής έργων. Αποδείζειν (Exod. 31,2 ss.), μηδέν έργον, ο καν ἐπαινέσειέ τις, προϋποδείζας αύτοῦ. Λεκτέον ούν ότι καὶ τούτο τὸ σγήμα τη ψυγή έντετύπωκεν ο θεός νομίσματος δοκίμου τρόπον. Τίς ούν έστιν ό γαρακτής εἰσόμεθα, ἐὰν τὴν έρμηνείαν πρότερον του δνόματος ακριδώσωμεν. 96 Έρμηνεύεται οὖν Βεσελεήλ ἐν σκιὰ θεοῦς σκιὰ θεοῦ δὲ ὁ λόγος αὐτοῦ ἐστιν, δ καθάπερ ὀργάνω προσγρησάμενος ἐκοσμοποίει. Αυτη δε ή σκιά και το ώσανει άπεικόνισμα έτεοων έστιν άργέτυπον. Θσπερ γάρ ο θεός παράδειγμα της είκόνος, ήν σκιάν νυνὶ κέκληκεν, ούτως ή εἰκὸν ἄλλων γίνεται παράδειγμα, ώς καὶ ἐναργόμενος τῆς νομοθεσίας ἐδήλωσεν είπων· « καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθοωπον κατὶ εἰκόνα θεού » (Gen. 1,27), ώς τῆς μεν εἰκόνος κατά τον θεόν άπεικονισθείσης, του δέ άνθρώπου | κατά την είκονα λαβούσαν δύναμιν παραδείγματος. ΧΧΧΙΙ 97 Τίς ούν ό έπιγινόμενος γαρακτήρ, θεασώμεθα. Έχητησαν οί πρώτοι, πῶς ἐνοήσαμεν τὸ θεῖον, εἶθ' οἱ δοκούντες ἄριστα φιλοσοφείν έφασαν, ότι ἀπό τοῦ κόσμου καὶ τῶν μερῶν αύτοῦ καὶ τῶν ἐνυπαργουσῶν τούτοις δυνάμεων ἀντίληψιν ἐποιησάμεθα τοῦ αἰτίου (08) ώσπερ γάρ, εἴ τις ἴδοι δεδημιουργηqui produit des fruits » à ceux qui sacrifient les premiers.

XXXI [95] C'est pourquoi aussi Dieu appelle Béséléel par son nom, et dit qu'il lui a donné la sagesse et la science; il le désignera comme ouvrier et architecte de tous les objets du tabernacle, c'est-à-dire des œuvres de l'àme (Exod. 31,2 ss.); il n'a indiqué avant aucune œuvre qui puisse être pour lui un sujet d'éloge. Il faut dire que Dieu a frappé dans l'àme cette forme à la façon d'une pièce de monnaie de bon aloi. Nous saurons quelle est cette empreinte en indiquant d'abord avec précision la traduction du nom. [96] Béséléel se traduit : dans l'ombre de Dieu : mais l'ombre de Dieu, c'est sa raison, dont il fit le monde en s'en servant comme d'un instrument. Cette ombre qui est comme une image est le modèle des autres choses; comme Dieu est l'exemplaire de l'image qu'il a appelée ombre, l'image est l'exemplaire d'autres choses; il l'a montré au début de la législation, en disant : « Et Dieu fit l'homme à l'image de Dieu » (Gen. 1,27); l'image a été imitée de Dieu, et l'homme de l'image qui a pris ainsi le rôle d'un exemplaire. XXXII [97] Voyons quelle est cette empreinte qui survient. Les premiers philosophes ont cherché comment nous avions la notion du divin; puis ceux qui paraissent avoir la meilleure philosophie ont dit que c'était d'après le monde, ses parties, et les puissances qui y résidaient, que nous nous faisions une impression de la Cause (1). [98] Si l'on

<sup>(1)</sup> Ce sont les Stoïciens. Cf. les textes réunis Arnim, Fr., II, 299 sq.

μένην οίκίαν έπιμελώς προπυλαίοις στοαίς άνδρώσι γυναικωνίτισε τοῖς άλλοις οἰκοδομήμασιν, ἔννοιαν λήψεται τοῦ τεγνίτου - ού γάρ άνευ τέγνης και δημιουργού νομιεί την οἰκίαν ἀποτελεσθήναι, — τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον και έπί πόλεως καί νεώς καί παντός έλάττονος ή μείζονος κατασκευάσματος, ης ούτως δή και είσειθών τις ώσπες είς μεγίστην οικίαν ή πόλιν τόνδε τὸν κόσμον καί θεασάμενος οὐρανὸν μέν ἐν κύκλῳ περιπολούντα και πάντα ἐντος συνειληφότα, πλανήτας δέ καὶ ἀπλανεῖς ἀστέρας κατά ταύτὰ καὶ ώσαύτως κινουμένους έμμελ.ῶς τε καὶ έναρμονίως καὶ τῷ παντὶ ὡςελίμως, γῆν δὲ τὸν μέσον γῶςον λαγούσαν, ύδατός τε καὶ ἀέρος γύσεις ἐν μεθορίω τεταγμένας, έτι δε ζώα θνητά τε αδ και άθάνατα και συτων καί καρπών διαφοράς, λογιεῖται δήπου. ότι ταύτα ούκ άνευ τέγνης παντελούς δεδημιούργηται, άλλά και ήν και έστιν ό τούδε του παντός δημιουργός ό θεός. Οί δή ούτως έπιλογιζόμενοι διὰ σκιᾶς τὸν θεὸν καταλαμδάνουσι, διὰ των έργων τὸν τεγνίτην κατανοούντες. ΧΧΧΙΙΙ [100] "Εστι δέ τις τελεώτερος καὶ μᾶλλον κεκαθαρμένος νοῦς τὰ μεγάλα μυστήρια μυηθείς, όστις ούν ἀπὸ τῶν γεγονότων τὸ αἴτιον γνωρίζει, ως αν ἀπὸ σκιᾶς τὸ μένον, ἀλλ' ὑπερκύψας το γενητον έμφασιν έναργή του άγενήτου λαμδάνει. ώς ἀπ' αύτου αύτον καταλαμδάνειν και την σκιάν αύτου, όπερ ἥν τόν τε λόγον καὶ τόνδε τὸν κόσμον. 101 Οῦτός έστι Μωυσῆς ὁ λέγων « Ἐμφάνισόν μοι σαυτόν. γνωστῶς ιδω σε » (Exod. 33,13). μη γαρ έμφανισθείης μοι δι' ούρανοῦ ἢ γῆς ἢ ὕδατος ἢ ἀέρος ἤ τινος ἀπλῶς τῶν ἐν

voit une maison construite avec soin, avec des vestibules, des portiques, des appartements d'hommes et de femmes et ses autres bâtiments, on prendra une idée de l'artiste; on ne pensera pas que la maison a été faite sans art et sans artisan; il en est de même d'une cité, d'un bateau, et de tout objet construit, petit ou grand. [99] De la même façon. celui qui est entré, comme dans une maison ou une cité très grande, dans le monde que voici, celui qui a vu le ciel tournant en cercle et contenant tout en lui, les planètes et les astres fixes mus d'un mouvement identique à lui-même, juste, harmonicux, et utile à l'ensemble, la terre qui a eu la place centrale, et dans la région intermédiaire, les diffusions régulières d'eau et d'air, de plus les animaux mortels et immortels, les variétés de plantes et de fruits; celui-ci conclura que tout cela n'a pas été fait sans un art achevé, et que l'artisan de cet univers, ce fut et c'est Dieu. Eh bien! ceux qui raisonnent ainsi voient Dieu par son ombre, ils comprennent l'artiste par ses œuvres. XXXIII [100] Mais il y a une intelligence plus parfaite et mieux purifiée, initiée aux grands mystères, qui connaît la Cause non d'après ses effets, comme on connaît l'objet immobile d'après son ombre; elle a dépassé le devenir; elle reçoit une claire apparition de l'être non engendré, de façon à comprendre d'après lui, lui-même et son ombre, c'est-à-dire la Raison et ce monde-ci. [101] C'est Moïse qui dit : « Maniseste-toi à moi, afin que je te voie distinctement » (E.v. 33,13); ne te manifeste pas à moi par le ciel, la terre, l'eau, l'air ou en général une chose du devenir: puissé-je ne voir ta forme en un

γενέσει, απδέ κατοπτοισαίαπν έν άλλω τινί την σην ίδέαν ή έν σοί τω θεώ, αί γαο έν γενητοῖς έμφάσεις διαλύονται, αί δὲ ἐν τῷ ἀγενήτῳ μόνιμοι καὶ βέδαιοι καὶ ἀίδιοι (κν διατελοΐεν. Διὰ τουτο Μωυσήν άνακέκληκε και έλάλησεν αύτῷ ὁ θεός. 102 Και Βεσελεήλ ἀνακέκληκεν. άλλ ούγ όμοίως, άλλα τον μέν την έμφασιν του θενύ λαμθάνοντα άπ' αύτου του αίτίου. Τὸν δὲ ὥσπεο ἀπὸ σκιᾶς των γενομένων τὸν τεχνίτην έξ ἐπιλογισμοῦ κατανοοῦντα. Δια τούθ' εύρήσεις την σκηνήν και τὰ σκεύη πάντα αὐτῆς πρότερον μέν ύπο Μωυσέως, αδθις δ' ύπο | Βεσελεήλ κατασκευαζόμενα. Μωυσης μέν γάρ τα άργέτυπα τεγνιτεύει, Βεσελεήλ δὲ τὰ τούτων μιμήματα γρηται μέν γάρ Μωυσής ύφηγητή τῷ θεῷ, ώς φησι « κατὰ το παοάδειγμα το δεδειγμένον σοι έν τῷ όρει πάντα ποιήσεις » (Exod. 25,40), Βεσελεήλ δε Μωυσει: 103 και είκοτως: καὶ γὰρ ὅτε ἀαρῶν ὁ λόγος καὶ Μαριὰμ ἡ αἴσθησις ἐπανίστανται, όητως άκούουσιν ότι, « ἐὰν γένηται προφήτης χυρίω, εν οράματι αὐτῷ γνωσθήσεται » καὶ εν σκιἄ ὁ θεός, οὐκ ἐναργῶς, Μωυσεῖ δέ, ὅστις « πιστὸς ἐν ὅλφ τῷ οἴκφ, στόμα κατά στόμα λαλήσει, ἐν εἴδει και οὐ δι' αίνιγμάτων » (Num. 12,6-8). XXXIV [104] Έπειδη τοίνυν δύο φύσεις εύρομεν γενομένας καὶ πλαττομένας καὶ άκρως τετορευμένας ύπο θεοῦ, τὴν μεν έξ ξαυτής βλαδεράν καὶ ἐπίληπτον καὶ κατάρατον, τὴν δὲ ώρελιμον καὶ έπαινετήν, καὶ ἔγουσαν την μεν κίβδηλον, την δε δόκιμον χαρακτήρα, καλήν καὶ άρμόττουσαν εὐγήν εὐζώμεθα. ήν

<sup>(1)</sup> L'intérêt de ce passage (97-103) est qu'il fait rentrer le mode de connaissance de Dieu selon les Stoïciens, dans le

autre miroir qu'en toi-même, o Dieu; ses apparitions dans les choses du devenir se dissipent; celles qui se font par l'être inengendré peuvent rester stables, fermes, éternelles. C'est pourquoi Dieu a appelé Moïse et lui a parlé (1). [102] Il a appelé aussi Béséléel, mais pas de la même façon: Moïse reçoit l'apparition de Dieu de la Cause elle-même; et lui conçoit par un raisonnement l'artiste d'après le devenir comme d'après une ombre. C'est pourquoi tu trouveras le tabernacle et tous ses meubles construits d'abord par Moïse, ensuite par Béséléel. Moïse exécute les modèles, et Béséléel leurs imitations. Moïse a comme guide Dieu; il dit : « Tu feras tout suivant l'exemplaire qui t'a été montré sur la montagne » (Exod. 25,40); et Bésé-léel a comme guide Moïse. [103]. C'est avec raison; lorsque Aaron, la parole, et Mariam, la sensation, se révoltent, ils entendent à la lettre ces mots : « S'il y a un prophète pour le Seigneur, il se fera connaître de lui par vision », c'est-à-dire Dieu sera connu par une ombre, et non clairement, mais à Moïse « qui est fidèle dans toute la maison, il parlera bouche à bouche, dans sa forme visible et non par énigmes » (Nomb. 12,6-8. XXXIV [104] Après que nous avons trouvé deux natures venues de Dieu, façonnées et entièrement ciselées par lui, l'une qui est d'elle-même nuisible, répréhensible et maudite, l'autre utile et louable; l'une qui a une fausse empreinte, et l'autre une empreinte de bon aloi, faisons la belle et juste prière que fit

mode de connaissance inférieure décrit par Platon dans l'allégorie de la caverne; cf. Republ., 515 b-c. καί Μωυσής, « ίν' ήμεν ἀνοίζη ὁ θεος τὸν έαυτου θησαυρόν » (Deut. 28,12) και τον μετάρσιον και έγκόμονα θείων φώτων λόγον, ον δή κέκληκεν οδρανόν, τους δε των κακῶν ἐπισφίγζη. [105] Εἰσὶ γὰς ὥσπες ἀγαθῶν οὕτω καὶ κακών παρά τῷ θεῷ θησαυροί, ὡς ἐν σενάλη φησίν ώδη: « ούκ ίδού ταῦτα συνήκται παο' έμοι, καὶ ἐσφοάγισται ἐν τοῖς θησαυροῖς μου, ἐν ἡμέρα ἐκδικήσεως, ὅταν σφαλῆ ὁ πούς αὐτῶν » (Deut. 32,34. 35); ὁρᾶς ὅτι κακῶν εἰσι θησαυροί καὶ ό μέν των άγαθων είς - έπεὶ γάρ ό θεός είς, και άγαθων θησαυρός (είς), — πολλο: δέ των κακών. ότι καί οἱ άμαρτάνοντες ἄπειροι τὸ πληθος. 'Αλλά καὶ ἐν τούτω σκόπει την του όντος άγαθότητα τον μέν των άγαθῶν θησαυρόν ἀνοίγει, τοὺς δὲ τῶν κακῶν ἐπισφίγγει: θεοῦ γὰρ ἴδιον τὰ μὲν ἀγαθὰ προτείνειν καὶ φθάνειν δωρούμενον, τὰ δὲ κακά μὴ ράδιως ἐπάγειν. 106 Μωυσής δέ καί έπιτείνων το τοῦ θεοῦ φιλόδωρον καί γαριστικόν ού μόνον έν τῷ ἄλλφ χρόνφ φησί τοὺς θησαυροὺς τῶν κακῶν έσφραγίσθαι, άλλα καὶ όταν ή ψυγή σραλή κατά την βάσιν τοῦ όρθοῦ λόγου, ὁπότε καὶ ἄξιον ἦν αὐτὴν δίκης άξιοῦσθαι (ἐν) ήμερα γάρ φησιν ἐκδικήσεως ἐσφραγίσθαι τούς τῶν κακῶν θησαυρούς. δεικνύντος τοῦ ίεροῦ λόγου, ότι οὐδὲ τοῖς άμαρτάνουσιν εὐθύς ἐπέζεισιν ὁ θεός, ἀλλὰ δίδωσι γρόνον εἰς μετάνοιαν καὶ τὴν τοῦ σφάλματος ἴασίν τε καὶ ἐπανόρθωσιν.

XXXV [107] « Καὶ εἶπε χύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει Ἐπικατάρατος σὸ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς » (Gen. 3,14). "Ωσπερ ἡ χαρὰ εὐπάθεια οἶσα εὐχῆς ἐστιν ἐπαζία. οὕτως κατάρας ἡδονή, τὸ πάθος.

Moïse « afin que Dieu nous ouvre son trésor » Deut. 28,12 , ce trésor. c'est la Raison élevée et grosse de lumières divines, qu'il a appelée le ciel), et qu'il referme les trésors des maux. [105] Car il y a auprès de Dieu des trésors de maux comme de biens, comme il dit dans le grand hymne : « Voici, cela n'est-il pas rassemblé près de moi, et scellé dans mes trésors, au jour de la vengeance, lorsque leur pied glissera? » Deut. 32,34,35. Tu vois qu'il y a des trésors de maux. Celui des biens est unique (puisqu'il y a un seul Dieu. il y a un seul trésor des biens): mais il y a plusieurs trésors des maux, parce que ceux qui pèchent sont en nombre infini. Vois en cela la bonté de l'Être : il ouvre le trésor de biens, et ferme les trésors des maux; car il est propre à Dieu de présenter les biens, de venir au-devant de nous avec ses dons, mais de ne pas amener facilement les maux. [106] Et Moïse, augmentant encore la libéralité et la bienfaisance de Dieu. dit que les trésors de maux ont été scellés non seulement à d'autres moments, mais même lorsque l'âme fait une chute du support de la droite raison, alors qu'il fallait la juger digne d'un châtiment. Car au jour de la vengeance. dit-il, les trésors de maux ont été scellés; le discours sacré montre ainsi que Dieu ne poursuit pas tout de suite les pécheurs; il leur donne du temps pour le repentir, la guérison et le relèvement de leur chute.

XXXV [107] « Et Dieu dit au serpent : Tu es maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la terre » (Gen. 3,14). Comme la joie, qui est une bonne passion, est digne de nos vœux, le plaisir mérite des

ή μεταθείσα τούς όρους της ψυγής καὶ κατασκευάσασα αύτην άντι φιλαρέτου | φιλοπαθή: φησί δέ Μωυσής έν ταῖς άραϊς, ἐπικατάρατον είναι τὸν μετατιθέντα τὰ ὅρια τοῦ πλησίον (Dent. 27,17). όρον γάρ έθημε καλ νόμον ό θεός την άρετην τη ψυχή, το της ζωής ξύλον τούτον δέ μετατέθεικεν (ό) πήξας όρον κακίαν, ξύλον θανάτου. 108 « Ἐπικατάρατος μέντοι και ό πλανών τυφλόν έν όδω » (Deut. 27, 18), « καὶ ὁ τύπτων τὸν πλησίον δύλφ » (ib. 24). καὶ ταῦτα δ' ἐργάζεται ἡ ἀθεωτάτη ἡδονή: τυφλόν γὰρ φύσει ή αἴσθησις ἄτε ἄλογος οὖσα, ἐπεὶ τὸ λογικόν έξομματούται παρό καὶ μόνω τούτω τὰ ποάγματα καταλαμδάνομεν, αἰσθήσει δ' οὐκέτι, μόνα γαο τα σώματα φαντασιούμεθα δι' αἰσθήσεως. 100 Την ούν πηράν αἴσθησιν τῆς τῶν πραγμάτων ἀντιλήψεως ἐζνπάτηκεν, εί γε δυναμένην έπι νούν τρέπεσθαι και ήνιογείσθαι ύπ' αύτοῦ κεκώλυκεν, ἐπὶ τὸ ἐκτὸς αἰσθητὸν ἀγαγοῦσα καὶ λίγνον αὐτὴν ἀπεργασαμένη τοῦ έαυτῆς ποιητικοῦ, ίνα ή μεν αἴσθησις πηρός οὖσα ἀκολουθή τυφλῷ ποδηγῷ τῷ αίσθητῷ, ὁ δὲ νοῦς, ὑπ' ἀμφοτέρων ποδήγούμενος οὐ βλεπόντων, ἐκτραγηλίζηται καὶ ἀκρατής ἑαυτοῦ γίνηται. [110] Εί γάρ τις ήν τοῦ κατὰ φύσιν ἀκολουθία, τῷ βλέποντι λογισμῷ τὰ πηρὰ ἐγρῆν ἔπεσθαι, οὕτως γὰρ ἀν τὰ βλαβερά ἐπεκουφίζετο νυνὶ δὲ τοσοῦτον ἔστησε μηγάνημα κατά της ψυγης, ωστε ήγεμόσιν αυτήν γρησθαι τυφλοίς ήνάγκασε, παρακρουσαμένη καὶ άναπείσασα κα-

<sup>(1)</sup> La sensation est ici réduite à la φαντασία αἰσθητική contrairement à l'opinion commune des Stoïciens (πᾶσαν αἴσθησιν συγκα-

malédictions; il est une passion; il déplace les bornes de l'âme et la rend d'amie de la vertu, amie des passions. Moïse dit, dans les Imprécations, que celui qui déplace les bornes du voisin est maudit (Deut. 27,17). Dieu a placé dans l'âme, comme une borne et une loi, la vertu, l'arbre de vie; celui qui y a fixé la borne du vice, l'arbre de mort, l'a changée de place. [108] « Maudit aussi celui qui trompe un aveugle dans le chemin » (Deut. 27,18), « et celui qui frappe son voisin par ruse » (ibid. 24. C'est ce que fait le plaisir très athée; la sensation est chose aveugle par nature, parce qu'elle est sans raison et que la raison fait voir clair. Par elle seule nous comprenons les objets, et non plus par la sensation; par la sensation nous nous représentons seulement les corps (1). [109] Il a donc trompé la sensation, aveugle à l'impression des objets; elle pouvait se tourner vers l'intelligence, être guidée par elle et il l'en a empêchée; il l'a menée vers le sensible extérieur, l'a rendue avide de ce qui peut le produire, pour que la sensation, elle-même privée de la vue, suive un guide aveugle, le sensible, et que l'intelligence, guidée par deux êtres non clairvoyants, soit jetée bas et perde la maîtrise d'elle-même. [110] Selon la conformité à la nature, les parties aveugles devaient suivre le raisonnement qui est clairvoyant et ainsi l'on ne subirait pas de dommages; maintenent il a dressé contre l'àme une machination telle. qu'il l'a obligée à prendre des guides aveugles; il l'a trompée et per-

τάθεσιν καὶ κατάληψιν, Arn.. Fragm., II, 26, 39), et conformément à la théorie d'Aristote qui sépare sensation et intelligence.

κών άρετην άλλάξαι καί άντιδούναι πονηρών άκακίαν. ΧΧΧΥΙ. 'Απείρηκε δε και την τοικύτην άντίδοσιν ο (ερό; λόγος, όταν φη « οὐκ ἀλλάξεις καλόν πονησώ » (Lev. 27,33). [111] Έπικατάρατος δη διά ταθτα ή ήδονή. "Α δε καταράται αύτη. ἴδωμεν ώς προσφυά. 'Από πάντων φησί των ατηνών έπάρατον είναι 'Gen. 3,14. Οὐκοῦν κτηνώδες μέν ἐστι τὸ ἄλογον καὶ αἰσθητικόν, έκάστη δε αἴσθησις ήδονή καταράται ώς πολεμιωτάτη καὶ ἐγθίστη καὶ γάρ ἐστι τῷ ὄντι πολέμιος αἰσθήσει. τεκμήριον δέ, όταν ήδονης αμέτρου κορεσθώμεν, ούθ' έραν ουτ' ακούειν ουτ' όσφοαίνεσθαι ουτε γεύεσθαι ουθ' άπτεσθαι είλικρινώς δυνάμεθα, άλλ' άμυδοάς καὶ ἀσθενεῖς ποιούμεθα τὰς προσδολάς. [112] Καὶ τούτο μέν, ὅταν έπίσγωμεν τλν γρήσιν αὐτής, πάσγομεν έν αὐταῖς δ' όντες ταϊς τῆς ἡδονῆς ἀπολαύσεσι κατὰ τὸ παντελές καὶ τὴν διά των συνεργουσων αίσθήσεων άντίληψιν άφαιρούμεθα. ώς δοκείν πεπηρώσθαι. Πώς ούν ούκ αν είκότως κοκς θεῖτο αἴσθησις τῆ πηρούση αὐτὴν ήδονῆ; ΧΧΧΥΙΙΙ [113] Έπικατάρατος δέ έστι καὶ παρὰ πάντα τὰ θηρία, λέγω δή τὰ πάθη τῆς ψυγῆς, τούτοις γὰρ νοῦς τιτρώσκεται καὶ διαφθείρεται. Διὰ τί οὖν καὶ τῶν ἄλλων παθών χείρων είναι δοχεί; ότι σχεδόν ύποδέδληται πάσιν, ώσπες τις άργη καὶ θεμέλιος. ή τε γαρ ἐπιθυμία γέγονε δι'

<sup>(1)</sup> Le passage s'adresse aux Epicuriens, pour qui seuls les sens jugent d'après le plaisir, ce qui est à rechercher (Cic., De Finibus, I, 30), et usent ως κανόνι τῷ πάθει (Diog. La., X. 29).

suadée d'échanger la vertu contre les maux et de donner son innocence en échange des vices (1). XXXVI. Le discours sacré a défendu un tel échange, en disant : « Tu n'échangeras pas le bien contre le mal » (Lév. 27,33 . [111] Voilà pourquoi le plaisir est maudit: voyons comment naissent de là les malédictions qu'il reçoit. Il dit qu'il est « maudit d'entre toutes les bêtes » (Gen. 3,14). La faculté irrationnelle et sensible ressemble à une bête, et chaque sensation maudit le plaisir comme son plus grand ennemi et son plus grand objet de haine; car il est réellement l'ennemi de la sensation; la preuve, c'est que, lorsque nous avons été rassasiés d'un plaisir excessif, nous ne pouvons distinctement ni voir, ni entendre, ni sentir, ni goûter, ni toucher, et nous avons des impressions obscures et affaiblies. [112] Et nous sommes dans cet état, lorsque nous nous retenons d'en user; mais, dans la jouissance mème du plaisir, nous sommes entièrement dépouillés de l'impression qui se fait par l'activité commune des sens, de façon à être. en apparence, privés de sens. Comment donc la sensation n'aurait-elle pas raison de porter ses imprécations contre le plaisir qui la mutile? (2) XXXVII [113]. Il est maudit aussi à côté de tous les animaux, je veux dire des passions de l'âme; car par elles l'intelligence est blessée et corrompue. Pourquoi paraît-il pire que les autres passions? Parce qu'il fait presque le fond de toutes; c'en est comme le principe et le fondement. Le désir est survenu par

<sup>(2)</sup> Cf. Plut., Fr. (Stob., Floril., 6, '16): (αὶ ἤδοναι) μεθύουσιν εἰς ἀναισθησίαν.

ἔρωτος ήδονῆς, ἥ τε λύπη συνίσταται κατὰ τὴν ταύτης ἀφαίρεσιν, φόδος τε αὐ γεννᾶται δι' εὐλάδειαν ἀπουσίας αὐτῆς: ὅστε δῆλον εἶναι, ὅτι πάντα ἐφορμεῖ τὰ πάθη τὴ ήδονῆ, καὶ οὐδ' ἄν συνέστη τὸ παράπαν ἴσως ἐκεῖνα, εἰ μὴ προκατεδλήθη τὸ οἰστικὸν αὐτῶν ήδονή.

ΧΧΧΥΙΙΙ 114 « Έπὶ τῶ στάθει καὶ τη κοιλία πορεύση » (Gen. 3, 14). Περί γάρ ταῦτα φωλεύει τὰ μέρη τὸ πάθος, τά τε στέρνα καὶ τὴν γαστέρα. ὅταν μὲν ἔχη τὰ ποιητικά καὶ τὰς ὅλας ή ήδονή, περὶ τὴν γαστέρα καὶ τά μετ' αύτην, όταν 'δ' ἀπορή, περί τὰ στήθη, όπου ό θυμός οί γάρ φιλήδονοι στερόμενοι των ήδονων όργίζονται καί παραπικραίνονται. [115] "Ετι δε άκριδέστερον ίδωμεν τὸ δηλούμενον. Τριμερή συμδέδηκε την ύργην ημών είναι καὶ ἔγειν μέρος μεν εν λογιστικόν, δεύτερον δε θυμικόν, τρίτον δε επιθυμητικόν. "Ενιοι μεν ούν των φιλοσόφων τὰ μέρη ταῦτα δυνάμει μόνον διέκριναν άλλήλων, τινές δέ και τόποις: είτα ένειμαν τῷ μέν λογιστικῷ τὸν περί κεφαλήν γώρον εἰπόντες, ὅπου ὁ βασιλεύς. ἐκεῖ καὶ οἱ δορυφόροι. δορυφόροι δέ αι αισθήσεις του νου περί κεφαλήν ούσαι, ώστε καὶ ὁ βασιλεύς εἴη ἄν ἐκεῖ, ώσπερ ἄκραν ἐν πόλει λαγων οίκεῖν, τῷ δὲ θυμικῷ τὰ στέρνα, παρό καὶ τὴν φύσιν όγυρῶσαι τὸ μέρος πυκνότητι καὶ κραταιότητι συνεγῶν

<sup>(1)</sup> Cette idée des passions, très différente de celle des Stoiciens, s'accorde au contraire avec l'importance que les Cyniques donnent au plaisir.

<sup>(2)</sup> Cf. la question posée par Plutarque entre les platoniciens

l'amour du plaisir; la peine se constitue à la suppression du plaisir; la crainte est engendrée par l'appréhension de son absence. Il est donc clair que toutes les passions guettent le plaisir; et peut-être ne se constitueraient-elles nullement, s'il n'y avait eu un fondement capable de les soutenir, le plaisir (1).

XXXVIII [114] « Tu avanceras sur la poitrine et sur le ventre » (Gen. 3.14). C'est en ces parties, la poitrine et le ventre, que se glissent les passions; lorsque le plaisir possède de quoi la produire et des matériaux, c'est dans le ventre et les parties qui suivent; lorsqu'il n'a pas ces ressources, c'est dans la poitrine où est le cœur; les amis du plaisir, privés de plaisir, se mettent en colère et s'irritent. [115] Précisons cette indication. Notre âme se trouve avoir trois parties, l'une la partie rationnelle, la seconde celle du cœur, la troisième celle des désirs. Quelques philosophes n'ont distingué ces parties les unes des autres qu'en puissance, et d'autres par leurs sièges (2); ils ont ensuite attribué comme siège à la partie rationnelle la tête en disant : où est le roi. sont les gardes; et les sensations qui sont dans la tête sont les gardes de l'intelligence; le roi y serait donc aussi; la demeure qu'il a eue en partage est comme la citadelle dans une cité. Ils ont attribué à la faculté du cœur la poitrine, parce que la nature a renforcé cette partie d'une ossature serrée et solide comme si elle avait armé un bon soldat d'un

et les péripatéticiens : εἰ μέρος τὸ παθητικὸν τῆς ἀνθρώπου ψυχῆς ἢ δύναμις (Fragm., 2); le ; 2 rattache la première thèse μέρος à celle des localisations différentes.

όστέων ώσπες στρατιώτην άγαθον καθυπλίσασαν θώς ακι απί κοπίδι ποδς την των έναντιουμένων άμυναν, τω δέ έπιθυμητικώ τον περί το ήτρον και την κοιλίαν τόπον, έντασθα γιας κατοικεῖ ἐπιθυμία, ὄρεξις ἄλογος. ΧΧΧΙΧ 116 Έλνοδν ποτε ζητής, ω διάνοια, τίνα γωρον ήδονή κεκλήρωται, μή σκέπτου τον περί κεφαλήν τόπον, όπου το λογιστικόν, οὐ γὰρ μή εύρήσεις, ἐπεὶ μάγεται ὁ λόγος τῷ πάθει καλ έν ταύτο μένειν ού δύναται κοατούντος μέν γλο λόγου φορύδος ή ήδονή, γικώσης δε ήδονης συγάς ο λόγος. ζήτει δ' έν στήθει και κοιλία, όπου ό θυμός και ή έπιθυμία, μέρη του άλόγου έν αυτῷ γὰρ ευρίσκεται καὶ γ κοίσις ή ήμετέρα καὶ τὰ πάθη. 117 Οῦ κεκώλυται οὖν νοὺς ἐκθὰς τῶν νοητῶν καὶ οἰκείων ἐπιβολῶν ἐκδοθήναι τῷ γείρονι τούτο δε συμβαίνει όταν ο ύγγης κρατήση πόλεμος: ἀνάγκη γὰρ δορυάλωτον γίνεσθαι τον μή μάγιμον | άλλ' εξοπναΐον | τὸν ἐν ήμεν λογισμόν. ΧΙ. [118] Είδως γοῦν ὁ ἱερὸς λόγος όσον ή ἐκατέρου δύναται όρμη πάθους, θυμοῦ τε καὶ ἐπιθυμίας, ἐκάτερον ἐπιστομίζει, ήνίογον καὶ κυβερνήτην ἐφιστὰς τὸν λόγον. Καὶ πρότερον περί του θυμού, θεραπεύων αυτόν και ιώμενος, διαλέγεται: « καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λόγιον τῶν κρίσεων την δήλωσιν και την άλήθειαν, και έσται έπι του στήθους

<sup>(1)</sup> Cette théorie platonicienne est très répandue chez les néo-platoniciens; cf. en particulier. Stobée. Floril., 1, 64; le θυμοειδές, οἶον ἀμυντικὸν καὶ ὑπερμαχατικὸν ποττοὺς πλασίον. Mais la définition du désir (ὄρεξις ἄλογος) est stoïcienne (Diog. La., VII. 113).

<sup>(2) (</sup>Vest l'argumentation de Platon, Republ., IV, 439 c-d.

<sup>(3) «</sup> Notre jugement » ne peut s'expliquer que par une con-

bouclier et d'une lance pour se défendre contre ses adversaires. Ils ont enfin donné à la faculté de désirer la région du bas-ventre et du ventre; car ici réside le désir, la tendance irrationnelle 1. XXXIX [116] Si tu cherches maintenant, à pensée, quelle région a eue en partage le plaisir, ne considère pas la région de la tête. où est la partie rationnelle; tu ne l'y trouveras pas puisque la raison combat la passion et ne peut subsister au même lieu : quand la raison est forte, le plaisir est parti: quand le plaisir a la victoire, la raison s'enfuit (2). Cherche-le dans la poitrine et le ventre, où sont le cœur et le désir, parties de la faculté irrationnelle. En lui se trouvent et notre jugement et les passions (3:, [117] L'intelligence, sortie des impressions intelligibles qui lui sont propres, n'a pas été empêchée de se livrer à la partie inférieure; c'est ce qui arrive, lorsque la guerre domine dans l'âme : nécessairement notre raison qui est non pas belliqueuse, mais paisible, se trouve prisonnière. XL [118] Le discours sacré qui sait quelle est la puissance d'emportement de chacune des deux passions le cœur et le désir, les refrène l'une et l'autre, en plaçant sur elles comme cocher et comme pilote la parole [4]. D'abord il parle ainsi du cœur, en lui donnant des soins et le guérissant : « Et tu mettras sur le pectoral des jugements la clarté et la vérité, et il sera sur la

fusion entre la théorie platonicienne des passions, actuellement exposée, et la théorie stoïcienne des πάθη αρίσεις.

<sup>(1)</sup> Aóyos, d'après ce qui suit, signifie ici parole, et non pas, comme il résulterait du préambule platonicien, raison; mais d'après le ; 125 sq., la parole est prise en un sens mystique et presque magique.

'Ααρών, όταν εἰσέργηται εἰς τὸ ἄγιον ἐναντίον κυσίο. » (Exod. 28,26). [119] Λόγιον συν έστιν έν ήμεν το φωνητήριον δρηανον, όπερ έστιν ό γεγωνώς λόγος ούτος δε ή ακριτόμυθός έστι και αδόκυμος ή κεκριμένος και δόκιμος εἰς ἔννοιαν δ' ήμᾶς ἄγει λόγου του κατά διάκοισιν' το γάρ λόγιον φησιν ου το άκριτον η αίδδηλον, άλλα τό τῶν χρίσεων, ἴσον τῷ διακεκριμένον καὶ ἐξκτκσμένον. [120] Τούτου δέ τοῦ δοκίμου λόγου δύο άρετκς φησιν είναι τὰς ἀνωτάτω, σαφήνειαν καὶ ἀληθότητα. καὶ πάνυ όρθως: ὁ γὰρ λόγος τὸ μὲν πρώτον παρίζιε τοῦ σαρίζ ποιήσαι και δήλα τα πράγματα τῷ πλησίον, μη δυνηθέντων ήμων το έγγενομενον τή ψυγή πάθος ύπο των έκτος έπιδείζασθαι ούδ' οἷον ἥν παραστήσαι: ΧΙΙ. διόπες ήναγκάσθημεν έλθεῖν ἐπὶ τὰ διὰ φωνής σύμδολα, ὀνόματκ καὶ βήματα, ὰ δεῖ πάντως εἶναι γνώριμα, ἵνα σασώς και έκδήλως ο πλησίον εκλάδηται έπειτα του άληθως αυτά άπαγγείλαι [121] τί γὰς ὄφελος τρανήν μέν και σασή την έρμηνείαν ποιεῖσθαι, ψευδη δε άλλως; άνάγκη γάς ούτως έγοντων απατάσθαι τὸν ἀκροατὴν καὶ μεγίστην καρπούσθαι συμφοράν, μετὰ άγνοίας ἀπαιδευσίαν τί γάρ, αν λέγω τῷ παιδί τρανώς καὶ σαφῶς δείζας τὸ άλφα στοιχεΐον ότι έστὶ γάμμα ή το ήτα ότι έστὶν ω; ἢ ὁ μουσικὸς λέγη τῷ πρῶτα εἰσαγομένω δεικνύς τὸ έναρμόνιον ὅτι χρῶμά ἐστιν, ἢ τὸ χρωματικὸν ὅτι διατονικόν, η την ύπάτην ότι μέση, η το συνημμένον ότι διεζευγμένον, ή την υπερδολαίαν ότι προσλαμδανόμενος;

poitrine d'Aaron lorsqu'il entrera dans le Saint, en face du Seigneur » (Exod. 28,26. [119] Le pectoral c'est en nous l'organe vocal, c'est-à-dire le langage parlé; ce langage est ou bien confus et sans valeur ou bien distinct et exact. Il nous amène à l'idée du langage distinct; car le pectoral dont il parle n'est pas indistinct ou mensonger; c'est celui « des jugements », synonyme de distinct et exact. [120] Il y a, dit-il, deux mérites dans ce langage exact, les plus relevés, la clarté et la vérité. C'est avec grande raison : le langage a permis d'abord de rendre les objets clairs et visibles pour notre prochain; nous n'avons pu indiquer ni montrer tel qu'il était, l'état survenu en notre àme par l'effet des choses extérieures; XLI. nous avons donc été obligés d'en venir à des signes vocaux, des mots et des phrases, qui doivent être compréhensibles, pour que notre prochain les recoive claires et manifestes. Ensuite. il a permis de rapporter ces objets avec vérité. [121 Quel besoin de s'exprimer clairement et distinctement. mais d'ailleurs faussement? De cette façon, l'auditeur est nécessairement trompé, et en recueille un très grand malheur, l'absence d'instruction en même temps que l'ignorance. Qu'arrive-t-il si, ayant indiqué clairement et distinctement à un enfant la lettre a, je lui dis que c'est γ, ou η, je lui dis que c'est ω? Ou bien si le musicien dit au débutant, en lui montrant la gamme d'accord parfait, que c'est la gamme chromatique, en lui montrant la chromatique que c'est la diatonique, en lui montrant la dernière corde que c'est celle du milieu, en lui montrant l'harmonie conjonctive que c'est la disjonctive, en lui montrant le tétracorde le plus aigu 122 τρανώς μεν ίσως και σκοώς έρει, συκ κίνθως δέ, άλλα ταύτη κακίαν έργάσεται την έν λύγω. όταν δέ άμφότερα καί σαφήνειαν και άληθότητα ποιήται, ώσέλ!μον παρέξει τῷ μανθάνοντι τὸν λόγον. χρησάμενος ταῖς δυσίν άρεταις αύτου, ας καί μόνας σγεδόν είναι συμεέθγκέ που. ΧΕΠ 123 Φησίν ουν ίδοῦσθαι τον κεκοιμένον λότων έγοντα τὰς ἰδίας ἀρετὰς ἐπὶ τοῦ στήθους δηλονότι '\αρών, τουτέστιν έπὶ του θυμού. Εν' ούτος ήνιοχήται λόνω τὸ πρῶτον καὶ μὴ ὑπὸ τῆς ἐαυτοῦ ἀλογίας βλάπτηται, εἶτα δέ σαφηνεία, οὐ πέφυκε γὰρ ὁ θυμὸς σαφηνείας εἶνα: φίλος τῶν γοῦν ὀργιζομένων οὐ μόνον ή διάνοια άλλα καὶ τὰ ῥήματα ταραχής καὶ συγγύσεως γέμει οἰκεῖον οὖν ήν την του θυμου ασάφειαν έπανορθωθήναι σασηνεία: 124 ἐπὶ τούτοις ἀληθότητι, μετά γάρ τῶν ἄλλων καὶ τούτο έγει ο θυμός ίδιον, το θεύδεσθαι των γούν γρωμένων τῷ πάθει τούτω σγεδον οὐδεὶς ἀληθεύει, ἄτε μέθη κεκρατημένος ψυγής, οὐ σώματος. Ταῦτα ἀλεζιφάρμακα τοῦ θυμικοῦ μέρους ἐστί λόγος, σαφήνεια λόγου, ἀλήθεια αὐτοῦ: ἐν γάρ ἐστι δυνάμει τὰ τρία, λόγος σύν ἀρεταίς άληθότητι καὶ σαφηνεία θυμόν νόσημα γαλεπόν ψυγής ίώμενος. ΧΕΙΙΙ [125] Τίνος ούν έστι φέρειν ταύτα; ούχι τῆς έμης ή της (τοῦ) τυγόντος διανοίας, άλλα της ἱερωμένης καὶ θυούσης καθαρώς. τῆς 'Ααρών' καὶ οὐδε ταύτης ἀεί,

<sup>(1)</sup> Cf. sur l'hyperbolée et le proslambanomène, Daremberg et Saglio, Dict. des Antiqu., art. Musica, p. 2073.

<sup>(2)</sup> Tout le morceau précédent (120-123) est sûrement un extrait de conseils pédagogiques.

<sup>3)</sup> Ce fragment d'un περί ἀοργησίας conçu selon les principes

que c'est le plus grave (1)? [122 Il parlera peut-être avec clarté et distinction. non avec vérité, et ainsi il rendra sa parole défectueuse. Lorsqu'il a les deux qualités, de clarté et de vérité, sa parole sera utile au disciple, parce qu'il a usé des deux qualités du langage, qui sont à peu près les seules (2). XLII | 123 Le langage distinct avec ses qualités propres est placé, dit-il, sur la poitrine (évidemment celle d'Aaron), c'est-à-dire sur son cœur, afin qu'il soit guidé d'abord par le langage, sans éprouver aucun dommage de l'absence de langage, et ensuite par la clarté; car le cœur n'est pas naturellement ami de la clarté; chez les gens en colère ce n'est pas seulement la pensée, mais les paroles qui sont pleines de trouble et de confusion. Il appartenait donc à la clarté de réformer l'obscurité du cœur. [124] Et en outre par la vérité; car le cœur a encore ceci de propre, de tromper; presque aucun de ceux qui sont en cet état ne dit vrai: ils sont dominés par l'ivresse de l'âme sinon du corps. Tels sont les antidotes du cœur : le langage, la clarté du langage, et sa vérité; les trois ne sont qu'un en puissance; c'est le langage avec ses vertus de clarté et de vérité qui guérit le cœur, la cruelle maladie de l'àme 3. XLIII [125] A qui appartient-il de porter ces qualités? Non pas à ma pensée ni à celle de n'importe qui, mais à la pensée consacrée qui offre de purs sacrifices, celle d'Aaron; et

péripatéticiens (cf. 129. sur la métriopathie) trouve quelques parallèles dans l'œuvre ainsi intitulée de Plutarque, chap. vii : ή δὲ τῶν θυμουμένων (γλῶττα) τραχεῖα καὶ ἡυπαρὰ γενομένη, καὶ ἡυεῖσα πρὸς λόγους ἀτόπους...: suit la comparaison des effets de la colère avec ceux de l'ivresse.

πολλάκις γὰς τρέπεται, ἀλλ' ὅταν ἀτρέπτως διάθη, ὅταν είσπορεύηται είς το άγιον, όταν συνεισπορεύηται ό λογισμός ταῖς άγίαις γνώμαις καὶ μὴ τούτων ἀποδιδράσκη. [126] 'Αλλά πολλάκις συνεισέργεται μέν ο νούς είς ίερας καί όσίους και κεκαθαρμένας δόξας, άλλα ανθρωπείους ταύτας, οἶον τὰς περὶ των καθηκόντων, τὰς περὶ των θέσει νομίμων, τὰς περί τῆς κατ' ἀνθρώπους ἀρετῆς: ούδ' ὁ τοῦτον διακείμενος τὸν τρόπον ίκανός ἐστι τὸ λόγιον φέρειν έπὶ τοῦ στήθους μετά τῶν ἀρετῶν. ἀλλά μόνος ό έναντίον χυρίου είσιών, τουτέστιν ό ένεκα θεου πάντα πράττων καὶ μηδέν τῶν μετὰ θεὸν ὑπερτιμῶν, άλλά νέμων μεν καί τούτοις τὰ κατ' άξίαν, μη ἱστάμενος μέντοι ἐπ' αὐτῶν, ἀλλ' ἀνατρέγων ἐπὶ τὴν γνώσιν καὶ έπιστήμην καὶ τιμήν του ένος. 127 τῷ γὰς ούτως διακειμένω ήνιοχηθήσεται ο θυμός ύπό τε λόγου κεκαθασμένου τὸ ἄλογον αὐτοῦ περιαιροῦντος καὶ ὑπὸ σαρηνείας τὸ ἀσαφὲς καὶ συγκεγυμένον θεραπευούσης καὶ ὑπὸ ἀληθότητος το ψεύδος αποκοπτούσης. ΧLIV 128 'Ο μέν ούν 'Αχρών — δεύτερος γάρ έστι Μωυσή έκτέμνοντος τὸ στήθος, όπερ εστί τον θυμόν - ούκ έᾶ αύτον ακρίτοις όρμαῖς ἐκφέρεσθαι, δεδιώς μή ποτε ἀφεθεὶς ἵππου τρόπον άνασκιρτήσας όλην πατήση την ψυγήν, άλλα θεραπεύει καί ἐπιστομίζει τὸ μὲν πρῶτον λόγω, ἵνα ἡνιόγω γρώμενος άρίστω μή σφόδρα άφηνιάση, έπειτα δε ταῖς άρεταῖς τοῦ λόγου, σαφηνεία καὶ άληθεία: εἰ γὰρ παιδευθείη ὁ θυμὸς

<sup>1)</sup> Les « opinions humaines » sont la liste des questions de morale stoicienne (Arn., Fragm., III, 3, 2). Les questions sur Dieu étaient déjà considérées par Chrysippe comme le cou-

non pas toujours, car elle change souvent, mais tant qu'elle reste sans changement, lorsqu'elle entre dans le sanctuaire, lorsque avec elle la raison entre dans les saintes pensées et ne s'en écarte pas. [126] Souvent l'intelligence entre en des opinions saintes, pieuses et pures; mais ce sont des opinions humaines, relatives par exemple aux fonctions, ou aux actions droites, ou aux lois de convention, ou à la vertu selon les hommes. L'intelligence, dans de telles dispositions, n'est pas capable de porter le pectoral avec ses vertus sur sa poitrine, mais seulement celle qui est entrée en face du Seigneur, c'est-à-dire celle qui fait tout en vue de Dieu, et n'a aucune estime particulière pour les choses qui viennent après Dieu; il leur attribue ce qu'elles valent. mais ne s'arrète pas à elles, et remonte à la connaissance, la science, et l'honneur de l'un (1). [127] Pour l'intelligence ainsi disposée, son cœur sera guidé par le langage purifié qui supprime de lui-même l'irrationnel, par la clarté qui guérit de l'obscurité et de la confusion et par la vérité qui retranche le mensonge. XLIV [128] Aaron il est le second après Moïse qui retranche la poitrine. c'est-à-dire le cœur) ne permet pas au cœur d'être emporté par ses élans confus; il a craint qu'une fois làché il ne piétine l'âme tout entière en bondissant comme un cheval: il le guérit et le refrène d'abord par le langage pour qu'avec ce très bon cavalier, il ne soit pas trop rétif. ensuite par les vertus du langage. la clarté et la vérité. Si le cœur a été ainsi

ronnement de la morale (Plut., De Stoic. repugn., 9; Aru., Fr., II, 16, 38).

ούτως, ώστε και λόγω είκειν και σαφηνείκ και το άθευδες άσχεῖν, έαυτόν τε της πολλης ζέσεως άπαλλάζει την θ όλην ψυγήν ίλεων κατασκευάσει, XLV 120 'Αλλ' ούτος υ.έν. ως έφην, έγων το πάθος ίδοθαι αυτό πειοδται τοίς λεγθείσι σωτηρίοις φαρμάχοις, Μωνσής δέ όλον τον Ιουμόν έκτέμνειν και άποκόπτειν οἵεται δείν τῆς ψυγῆς, οδ μετοϊοπάθειαν άλλά συνόλως άπάθειαν άγαπων. Μαστυρεῖ δέ μου τῷ λόγω ὁ ἱερώτατος γρησμός « λαδών » γάρ φησι « Μωυσής τὸ στηθύνιον ἀφείλεν αὐτὸ ἐπίθενια έναντίον χυρίου άπό τοῦ χριοῦ τῆς τελειώσεως, καὶ ἐγένετο Μωυσεί εν μερίδι » (Lev. 8,29). 130 πάνυ καλώς: του γάρ φιλαρέτου καὶ θεοφιλούς έργον ην την όλην ψυγήν θεασάμενον λαδέσθαι τοῦ στήθους, όπερ έστι τοῦ θυμού, καὶ ἀφελεῖν αὐτὸν καὶ ἀποκόθαι, ἵνα τοῦ πολευικοῦ υέρους έκτμηθέντος εἰρήνην τὸ λοιπὸν ἄγη. 'Λοαιρεῖ δὲ οὐκ άπὸ τοῦ τυγόντος ζώου, άλλ' ἀπὸ τοῦ κριοῦ τῆς τελειώσεως, καίτοι και μόσγος ίερουργήθη άλλα τούτον παρελθών έπὶ τὸν κριὸν ἦλθε, διότι κρουστικόν φύσει ζῷόν ἐστ: καί θυμικόν καί όρμητικόν, παρό καί οί μηγανοποιοί τά πολλά τῶν πολεμιστηρίων ὀργάνων κριούς κατασκευάζουσι. [131] Τὸ κριῶδες οὖν καὶ όρμητικὸν καὶ ἄκριτον έν ήμιν έστι τὸ έριστικόν είδος. έρις δὲ μήτηρ έστὶ θυμού παρό καὶ οί φιλονεικότεροι έν τε ταῖς συζητήσεσι κάν ταῖς ἄλλαις όμιλίαις όᾶστα ὀργίζονται. Τῆς οὖν

<sup>(1)</sup> En donnant comme origine à la colère τὸ ὁρμητικὸν καὶ ακειτον, Philon s'oppose formellement aux Stoïciens pour qui

instruit à céder au langage et à la clarté et à exercer la sincérité, il se délivrera de son bouillonnement, et rendra l'âme entière bienveillante. XLV 129 Aaron. je l'ai dit, peut guérir la passion et l'entreprend avec les remèdes indiqués: Moïse, lui, pense qu'il faut supprimer et retrancher de l'âme le cœur tout entier : il est satisfait non par la modération, mais par l'absence complète des passions. L'oracle très saint témoigne en faveur de mes paroles : « Moïse. dit-il, ayant pris la poitrine l'enleva au bélier des consécrations, en offrande devant le Seigneur; et elle devint la part de Moïse » Lév. 8,29). 130 C'est très bien : l'être qui aime la vertu et qui est aimé de Dieu avait, après avoir considéré l'ensemble de l'àme, à prendre la poitrine, c'est-à-dire le cœur. puis à l'enlever et à le retrancher, pour que, la partie guerrière une fois supprimée, le reste soit en paix. Il ne l'enlève pas à un animal quelconque, mais « au bélier des consécrations ». bien qu'on ait sacrifié aussi un yeau ibid. 15 : il a laissé celui-ci, et il est allé au bélier, parce que c'est la nature de cet animal de frapper et d'être irascible et emporté: aussi les constructeurs de machines construisent sous le nom de béliers. la plupart des engins de guerre. [131] La partie qui en nous est. comme le bélier, emportée et sans jugement, est la partie querelleuse : car la querelle est la mère de la colère: et ceux qui ont le goût des disputes. dans les discussions comme dans tous les autres entretiens, se mettent très facilement en colère (1. Le cœur est

son origine est non pas « impetus » mais « judicium » (Sén.. De ira, II, 1).

έριστικής και φιλονείκου ψυγής πλημμελές γέννημα θυμόν έκτέμνει δεόντως, ίνα στειρωθείσα παύσηται βλαθερκ τίκτουσα καὶ γένηται μερίς τουτο άρμοζουσα το φιλαρέτω, οὐ τὸ στήθος οὐδ' ὁ θυμός, ἀλλά τὸ ἀφελεῖν αὐτά: μοζραν γάρ ὁ θεός ἔνειμεν ἀρίστην τῷ σοφώ τὸ ἐκτέμνειν τὰ πάθη δύνασθαι. [132 'Ορᾶς πῶς ὁ τέλειος τελείαν άπάθειαν αλεί μελετά. 'Αλλ' ό γε προκόπτων δεύτερος ών 'Αχρών μετριοπάθειαν, ώς ἔψην, ἀσκεῖ, ἐκτεμεῖν γὰρ ἔτι τό στήθος και τον θυμόν άδυνατεί : φέρει δ' έπ' αύτον τον ήνίοχον σύν ταῖς προσφυέσιν άρεταῖς λόγον, τὸ λόγιον, ἐφ' οῦ δήλωσίς ἐστι καὶ ἀλήθεια. ΧΙΝΙ 133 Παραστήσει δε σαφέστερον την διαφοράν και διά τούτου. « τὸ γὰρ στηθύνιον » φησί « τοῦ ἐπιθέματος καὶ τὸν βραγίονα τοῦ ἀφαιρέματος εἴληφα παρά τῶν νίῶν Τσραήλ άπὸ τῶν θυσιῶν τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, καὶ ἔδωκα αὐτά Αχρών καὶ τοῖς υίοῖς αὐτοῦ » (Lev. 7,34. 134 Όρχς ότι οὔχ είσιν οὖτοι ίχανοὶ τὸ στῆθος μόνον λαξεῖν. ἀλλὰ σύν τῷ βραγίονι, Μωυσῆς δέ γωρίς τοῦ βραγίονος. Διὰ τί; ότι ό μεν τέλειος ών βραγό καὶ ταπεινόν οὐδέν φρονεῖ σύδε μετριοπαθείν βούλεται, άλλ' έκ περιουσίας όλα τα πάθη δι' όλων ἀπέχοψεν, οι δε βραγέως και ου μεγάλως όρμωσιν έπὶ τὸν τῶν παθῶν πόλεμον, ἀλλὰ καταλλάττοντα: καὶ σπονδάς πρός αὐτὰ τίθενται τὸν συμδατήριον λόγον προτείνοντες, ίν' ούτος ήνιόχου τρόπον επιστομίζη την έπὶ πλέον αὐτῶν φοράν. 135 Έστι δὲ καὶ σύμδολον ό βραχίων πόνου καὶ κακοπαθείκς τοιούτος δε ό θεραπευτής καὶ λειτουργός τῶν άγίων, ἀσκήσει καὶ πόνω γρώμενος.

donc une production défectueuse de l'âme qui a le goût des querelles et des disputes; et il la retranche comme il le faut, pour que, devenue stérile, elle cesse d'enfanter rien de nuisible, et que « ceci » devienne la part qui convienne à l'ami de la vertu, « ceci » à savoir non pas la poitrine ni le cœur. mais le fait de les avoir enlevés; c'est la part la meilleure que Dieu a attribuée au sage, le pouvoir de retrancher les passions. 132] Tu vois comment l'àme parfaite pratique toujours l'apathie parfaite. Celui qui vient après, l'ètre en progrès, Aaron met, comme je l'ai dit, en pratique la modération dans les passions; car il est encore incapable de retrancher la poitrine et le cœur. Il porte sur lui comme guide le langage avec les vertus qui s'y rattachent, à savoir le pectoral, sur lequel il y a la clarté et la vérité. XLVI 133 Il indiquera plus clairement cette différence par ces mots: « J'ai pris aux fils d'Israël, dans les sacrifices · pour notre salut, la poitrine de l'offrande et l'épaule de la part réservée. et je les ai données à Aaron et à ses fils » Lév. 7,34. [134] Tu le vois, ils ne sont pas capables de prendre la poitrine toute seule, mais avec l'épaule: Moïse la prend sans l'épaule. Pourquoi? C'est que le parfait n'a aucune pensée petite et basse: il ne veut pas la modération dans les passions, mais, ce qui est plus, il a retranché dans leur entier toutes les passions. Ceux-là n'ont qu'un élan faible et sans force vers la guerre contre les passions; ils se réconcilient, et traitent avec elles; ils leur offrent le langage conciliateur, qui, à la façon d'un cavalier, refrénera leur excès d'impétuosité. [135] L'épaule est le symbole du travail et de la souffrance. Tel est le serviteur et le ministre des

άπονος δ' έστιν ο ο θεός γαρίζεται κατά πολλάν περιουσίαν τὰ ἀγαθὰ τέλεια. βραγύτερος δ' ευρίσκεται καὶ άτελέστερος ό πόνω ατώμενος την άρετην του άπόνως κα: εύμας ως αυτήν παρά θεού λαθόντος Μωνση: ώς γας αυτό τό πονειν βραγύτερον καὶ ἔλαττόν ἐστι τοῦ ἀπόνου, οῦτω καί το άτελες του τελείου καί το μανθάνον του αυτομαθούς. Διὰ τούτο σύν μεν βραγίονι λαμβάνει το στηθος Αχρών, άνευ δε βραγίονος Μωυσής. [136] Τὸ στηθύνιον δὲ ἐπιθένιατος καλεῖ διὰ τοῦτο, ὅτι ἐπικεῖσθαι δεῖ τω θυμώ καὶ ἐφιδρῦσθαι τὸν λόγον ώσανεί τινα ἡνίογον εὐθύνοντα σκληραύγενα καὶ ἀψηνιαστήν ϊππον τον δε βραγίονα οὐκέτι ἐπιθέματος ἀλλ' ἀφαιρέματος διὰ τόδε, ὅτι δεῖ τὸν ὑπὲρ ἀρετῆς πόνον μὰ έχυτῆ προσάγειν τὴν ὑυγήν, άλλ' ἀφελεῖν ἀφ' έαυτῆς καὶ θεώ ἀνενεγκεῖν, ὁμολογοῦσκν ότι ούγ ή ίσγυς αυτής ουδέ ή δύναμις περιεποίησε το καλόν, άλλα ό και τον έρωτα γαρισάμενος. 137 Ούτε δε στηθύνιον ούτε ο βραγίων λαμδάνεται πλην άπο της. θυσίας του σωτηρίου κατά τὸ εἰκός τότε γάρ ή ψυγή σώζεται. όταν και ό θυμός ήνιογηθή ύπο λόγου και ό πόνος μή οξησιν έγκατασκευάση άλλά παραγώρησιν τῷ εὐεργέτη θεῷ.

XLVII [138] Τὸ δὲ μή μόνον ἐπὶ τῷ στήθει ἀλλά καὶ τῆ κοιλία πορεύεσθαι τὴν ἡδονήν εἴπομεν ἤδη, οἰκειότατον δηλοῦντες ἡδονῆ χωρίον τὴν γαστέρα, σχεδόν γὰρ ἀγγεῖον τῶν ἡδονῶν ἀπασῶν αὕτη ἐστί: πληρωθείσης γὰρ τῆς τῆς ἀγρούς γίνονται

<sup>(1)</sup> Plusieurs éléments sont à distinguer dans ce qui précède (129-136): 1° l'opposition entre l'apathie, idéal stoïcien, et la métriopathie, idéal péripatéticien (remarquons cependant que l'apathie dont il est question ici, l'extirpation du cœur, impli-

choses sacrées: il emploie l'exercice et le travail. Acquérant la vertu par le travail, il se trouve moins élevé et moins parfait que Moïse qui sans peine et facilement l'a recue de Dieu. Autant le travail lui-même est inférieur à l'absence de travail. autant l'imparfait l'est au parfait, celui qui apprend à celui qui sait par lui-même. C'est pourquoi Aaron prend la poitrine avec l'épaule. et Moïse sans l'épaule 1. 136 Il l'appelle la poitrine de l'offrande, parce qu'il faut que le langage soit placé et situé sur le cœur. comme un cocher qui conduit un cheval indocile et rétif: et l'épaule n'est plus celle de l'offrande, mais celle de la part réservée, parce que l'àme ne doit pas s'attribuer à elle-même le travail pour la vertu, mais l'enlever d'elle-même et l'attribuer à Dieu. en reconnaissant que ce n'est pas sa force ni son pouvoir qui a fait le bien, mais celui qui lui en a donné le désir. | 137 | La poitrine et l'épaule ne sont prises qu'au sacrifice pour le salut; ceci est juste; car l'àme est sauvée, lorsque le cœur a été guidé par le langage, et que le travail dispose non pas à l'orgueil, mais à s'abandonner au Dieu bienfaisant.

XLVII [138] Le plaisir, avons-nous déjà dit. va non seulement sur la poitrine mais sur le ventre: nous avons montré que le ventre est le siège spécial du plaisir; il est le réceptacle de presque tous les plaisirs. Quand le ventre est rempli, les désirs d'autres plaisirs deviennent plus ardents; ils sont faibles et plus

que la conception non pas stoïcienne, mais péripatéticienne; cf. note précéd.); 2º l'opposition du τέλειος et du προκόπτων; 3º l'opposition du sage autodidacte et de l'ascète.

σύντονοι, κενωθείσης δε ήρεμαζαι και σταθηρότεραι. [130] Διό καί φησιν έπέρωθι: « Πάς ό πορευόμενος έπί κοιλίκ καί πᾶς ὁ πορευόμενος ἐπὶ τεσσάρων διὰ παντός, ός πολυπληθεῖ ποσίν, ἀκάθαστός ἐστι » Lev. 11,42 · τοιούτος δ' ό φιλήδονος κεί γωρών έπι γκοτέρα και τάς μετά ταύτην ήδονάς. Τῷ δὲ ἔοποντ: ἐπὶ κοιλίαν τὸν ἐπι τεσσάρων βαδίζοντα ήνωκεν: εἰκότως: τέτταρα γάρ ἐστι τα πάθη τῶν ἐν ήδονῆ, ώς τις κατ' ἐξαίρετον λόγος μέμνηται. Ακάθαρτος οδν καὶ ο τῶ ένὶ γρώμενος τῆ ήδονῆ καὶ ό πᾶσιν έφορμῶν τοῖς τέσσαρσι. [140] Τούτων εἰρημένων ίδε διαφοράν πάλιν τελείου και προκόπτοντος. "Ωσπερ σύν πρότερον εύρίσκετο ό μέν τέλειος όλον έκτέμνων τον θυμον τῆς ἐριστικῆς ψυγῆς καὶ ποιῶν αὐτὴν τιθασόν καὶ γειροήθη και εξρηναίαν και ίλεων πρός πάντα έργω τε και λόγω, ὁ δὲ προκόπτων | οὐ δυνάμενος μὲν ἀποκόψαι τὸ πάθος — φέρει γάρ τὸ στῆθος —, παιδεύων δὲ αὐτό λόγφ κεκριμένφ, ἔχοντι δύο ἀρετάς, σαφήνειαν και αλήθειαν, XLVIII. ούτως και νον εύρεθήσεται ό μεν σοσός τέλειος ήδονας απορρυπτόμενος και αποσειόμενος Μωυσής ό δὲ προκόπτων οὐγ ἄπασαν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἀναγκαίαν καὶ άπλην προσιέμενος, την δέ περίεργον και περιττήν κατά τὰς ἐπεντρώσεις παραιτούμενος. Ι4Ι ἐπὶ γὰρ Μωυσέως σησίν ούτως· « καί την κοιλίαν και τούς πόδας ἔπλυνεν

<sup>(1)</sup> C'est Epicure qui réduit tous les plaisirs au plaisir du ventre (Plut., Non posse suav. vivi. 3, 2; Athénée. XII. 546 f.). Comp. § 145 fin.

calmes, quand il est vide (1. [139] C'est pourquoi il dit ailleurs : « Tout ce qui marche sur le ventre, et tout ce qui marche sur quatre pieds, et tout ce qui a plusieurs pieds, est impur » Lév. 11,42). Tel est l'ami du plaisir qui va toujours auprès du ventre et des plaisirs qui l'accompagnent. Il a uni à celui qui rampe sur le ventre celui qui marche sur quatre pieds; c'est juste: les passions qui sont dans le plaisir, sont au nombre de quatre, comme en a fait mention un traité spécial. Celui qui use du plaisir seul est impur, et aussi ceux qui se jettent sur toutes les quatre. [140] Ceci dit, vois encore la différence du parfait et de l'être en progrès. Auparavant l'on voyait l'être parfait retrancher le cœur de l'àme querelleuse, et la rendre douce. traitable, paisible, aimable en tout dans ses actes et dans les paroles; l'être en progrès ne pouvait retrancher la passion (car il porte la poitrine) (2); mais il l'instruisait par le langage distinct avec ses deux qualités de clarté et de vérité. XLVIII. De la même façon. on trouvera maintenant que le sage parfait, Moïse, se purifie et se débarrasse de tous les plaisirs, et que l'être en progrès les accepte non pas tous, mais celui qui est nécessaire et simple, refusant celui qui est vain, superflu et accompagne les désirs raffinés (3). [141] Il dit en effet à propos de Moïse : « Il lava avec de l'eau le ventre et les pieds de l'holocauste »

<sup>(2)</sup> Contredit le : 128 fin où c'était Aaron, l'être en progrès qui « rendait l'âme entière bienveillante ».

<sup>(3)</sup> C'est la distinction épicurienne bien connue (Athénée, 546 e); cf. la citation même d'Epicure, : 143 fin (Comp. Arn., ap. Diog. La., X, 130 sq.).

ύδατι τού όλοκαυτώματος » (Lev. 9, 1) · πάνο καλώς: όλην γάρ την ψυγήν άξίαν οθσαν θεω προσάγεσθαι διά το μιηδένα έγειν μιήθ' έκούσιον μιήτ' άκούσιον μώμον ό σοφός καθαγιάζει ούτως δε διακείμενος όλην την γαστέρα καί τάς αὐτῆς καὶ μετ' αὐτὴν ἡδονὰς ἐκπλύνει και ἀποίούεται καὶ ἀπορρύπτεται, ούγὶ μέρος τι, ὰλλὶ ούτω καταφρονητικώς έσγηκεν αύτης, ώστε ούδε τα άναγκαία σιτία ή ποτά προσίεται θεωρία των θείων τρεφόμενος. 142 Διο καὶ ἐν ἐτέροις μαρτυρεῖται αὐτῶ. « τετταράκοντα γμέρας άρτου ούκ ἔφαγε καὶ ύδωρ οὐκ ἔπιεν » Exod. 34.28, ότε έν τῷ θείφ όρει γενόμενος γρησμών θεοῦ νομοθετοῦντος ήχουεν. 'Λλλ' οὐ μόνον όλη τη γαστοί ἀποτάττεται. άλλα και τους πόδας αυτή συναπορούπτεται, τουτέστι τάς ἐπιβάσεις τῆς ἡδονῆς ἐπιβάσεις δὲ ἡδονῆς εἰσι τὰ ποιητικά αὐτής. [143] ὁ [τε] γὰο προκόπτων λέγεται τὰ έγκοίλια καὶ τοὺς πόδας λούειν (Lev. 1,9, οὐ τὴν ὅλην κοιλίαν ίκανος γάρ ούκ έστι πάσαν ήδονην διώσασθαι, άγαπητον δέ, έὰν τὰ έγχοίλια αὐτῆς τουτέστι τὰ ἐπεντρώματα, α φασιν οί φιλήδονοι ἐπιλεάνσεις εἶναί τινας τῶν προηγουμένων ήδονῶν, ὁ γίνεται οὐαρτυτῶν καὶ σιτοπόνων λίγνων περιεργία. ΧΕΙΧ 144 Καὶ προσεπιτείνει την τοῦ \*\*\* προκόπτοντος μετριοπάθειαν τῷ τὸν μὲν ἄνευ προστάξεως παραιτεῖσθαι όλην την γαστρός ήδονήν, τόν δε προκόπτοντα μετά προστάξεως επί μεν γάρ του σοφού λέγεται ούτως: « την κοιλίαν καὶ τούς πόδας ύδατι

Lév. 9.14. C'est très bien : l'âme mérite d'être offerte à Dieu, lorsqu'elle n'a aucune souillure volontaire ni involontaire, et le sage l'offre en sacrifice; dans ces dispositions il lave, baigne, purifie le ventre tout entier, les plaisirs du ventre et ceux qui l'accompagnent, et non pas une partie du ventre; il a pour lui un tel mépris, qu'il n'accepte même plus les nécessités de la nourriture et de la boisson; il se nourrit de la contemplation des choses divines. [142] C'est pourquoi on témoigne ailleurs de lui : « Pendant quarante jours, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau » (Exod. 34,28), lorsque, venu sur la montagne sainte, il écoute les oracles de Dieu qui donnait les lois. Et non seulement il abandonne le ventre tout entier, il nettoie en même temps « les pieds », c'est-à-dire les bases du plaisir. Les bases du plaisir ce sont ses causes productrices. [143] Il est dit que l'être en progrès lave les entrailles et les pieds Lév. 1,9), mais non le ventre tout entier; il n'est pas capable de repousser tout plaisir; il lui suffit d'avoir repoussé les entrailles du plaisir, c'est-à-dire les désirs raffinés, qui, au dire des amis du plaisir, polissent en quelque sorte les plaisirs principaux, et naissent du vain travail de cuisiniers et de boulangers gourmands. XLIX [144] Il indique la supériorité de l'apathie du sage, sur la modération de l'être en progrès, par ce fait que l'un refuse sans avoir reçu d'ordre tous les plaisirs du ventre, et l'ètre en progrès d'après un ordre 1. il est dit du sage : « Il a

<sup>1</sup> Comme plus haut mote 1, p. 238, l'apathie est liée non à la conception stoicienne, mais épicurienne du plaisir.

έπλυνεν ο (Lev. 9,14), άνεπικελεύστως κατα την έκούσιον γνώμην, έπι δε των ιερέων ούτως " τα δε έγκοίλια καί τούς πόδας η ούγι ἔπλυναν, άλλά « πλυνούσι » Lev. 1,0). σφόδρα παρατετηρημένως δεῖ γάρ τον μεν τέλειον έξ έαυτοῦ κινεῖσθαι πρός τας κατ' άρετὰν ἐνεργείας. τόν δὲ ἀσκητήν μετὰ τοῦ ὑφηγουμένου τὰ πρακτέα λόγου, δ προστάττοντι πείθεσθαι καλόν. [145] Οδ δεί δε άγνοεῖν, ότι Μωυσής | όλην την κοιλίαν τουτέστι την γαστρός έκπλήρωσιν παραιτούμενος σγεδόν καὶ τοῖς άλλοις πάθεσιν ἀποτάττεται, τοῦ νομοθέτου ἀπὸ μέρους ένος το σύμπαν έναργως παριστάντος και άπο του συνεκτικωτάτου περί των άλλων, έν οίς κσύγασε, δυνάμει διεξιόντος. Ι. συνεκτικώτατον (γάρ) ή γαστρός έκπλήρωσις καί ώσανεί θεμέλιός τις των άλλων παθών ούδεν γούν έκείνων δύναται συστήναι μή ἐπερειδόμενον γαστρί, ή πάντα ἐφίδρυκεν ή φύσις. 146] Διὰ τοῦτο, γεννηθέντων τῶν ἐκ τῆς Λείας προτέρων τῶν ψυγικῶν ἀγαθῶν καὶ στάντων έπὶ της έξομολογήσεως Ἰούδα (Gen. 29,351, μέλλων ό θεός δημιουργείν και τάς σώματος προκοπάς Βάλλαν την 'Ραγηλ παιδίσκην και προ της δεσποίνης τίκτειν παρασκευάζει. Βάλλα δ' ἐστίν ἐγκατάποσις. ἤδει γάρ ότι οὐδέν τῶν σωματικῶν ἄνευ καταπόσεως καὶ γαστρός ύποστηναι δύναται, άλλα αύτη κρατεί και ήγεμονεύει παντός τοῦ σώματος καὶ τοῦ κατά τὸ ζῆν ψιλὸν όγχου. [147] Παρατήρει δέ πᾶσαν την λεπτολογίαν, οὐδέν γάρ λεχθέν παρέργως εύρήσεις. Μωυσής το μέν στηθύνιον άφαιρεϊται, την δέ κοιλίαν ούκ άραιρεῖ μέν, πλύνει δέ (Lev. 8,29; 9. 14). διὰ τί; ότι ὁ τέλειος σοφός όλον lavé avec de l'eau le ventre et les pieds » Lév. 9,14, donc sans ordre, d'après sa décision volontaire; et il est dit des prètres non pas : ils ont lavé, mais : « ils laveront les entrailles et les pieds » (Lév. 1,9). C'est dit avec beaucoup de soin : l'être parfait doit, de luimême, se porter aux actes conformes à la vertu, et l'ascète d'après la raison qui le guide dans ce qui est à faire, et à laquelle il est bien d'obéir quand elle commande. [145] Il faut savoir que Moïse en rejetant le ventre tout entier, c'est-à-dire la réplétion du ventre, renonce à peu près aussi aux autres passions; par une partie le législateur a clairement indiqué l'ensemble, et dans la principale son discours contient en puissance les autres dont il n'a rien dit. L. C'est que la réplétion du ventre est la principale et comme le fondement des autres passions; aucune ne peut se constituer, si elle ne s'appuie sur le ventre, sur lequel la nature a tout établi. [146] Aussi, après la naissance des premiers fils de Léa, les biens de l'âme qui s'arrêtent à la reconnaissance, Juda (Gen. 29,35), Dieu qui va produire aussi les progrès du corps, fait que Balla l'esclave de Rachel ait des enfants avant sa maîtresse. Balla, c'est l'engloutissement. Il savait en effet que rien dans le corps ne peut subsister sans l'absorption des aliments et le ventre; il a la domination et la direction de tout le corps et de la masse qui se rapporte à la vie pure et simple. [147] Fais attention aux nuances du discours: car tu ne trouveras aucun mot inutile. Moïse enlève pour lui la poitrine; il n'enlève pas le ventre, mais il le lave Lév. 8,29; 9,14). Pourquoi? C'est que le sage parfait a la force de rejeter et

μέν τὸν θυμόν ἐσχύει παραιτήσασθαι και ἀποκόψαι όργης κατεξαναστάς, την δε κοιλίαν έκτευεῖν άδυνατει τοῖς γνο άναγκαίοις σιτίοις καλ ποτοίς ή φύσις βιάζεται γρησύαι καί τον όλιγοδεέστατον καί καταφορνητικόν αύτων των άναγκαίων και άσιτίαν αυτών μελετωντα. Πλυνέτω συν αὐτὴν και καθαιρέτω ἀπὸ τῶν περιττών καὶ ἀκαθάρτων παρασκευών ίκανη γλο καὶ αύτη παρά θεου τω φιλαρέτω δωρεά. ΕΙ 148 Διά τούτο ἐπὶ τῆς ὑπονοηθείσης διεφθάρθαι ψυγής φησιν (Num. 5, 27), ότι αν μεν άπολελοιπυϊα τὸν ὀρθὸν λόγον, ὸς ἐστιν ἀνὰς νόμιμος, εύρεθή προσκειωρηκοΐα το μιαίνοντι την ψυγήν πάθει, « ποησθήσεται την γαστέρα », όπει ήν. ἀπληρώτους καὶ άκορέστους έξει τας γαστρός ήδονας και ἐπιθυμίας, καὶ οὐδέποτε παύσεται ἄπληστος οὖσα δι' ἀπαιδευσίαν, ἀλλ' άμυθήτων ἐπιρρεόντων ἀίδιον ἔξει το πάθος. [149] Οἶδα γούν πολλούς ούτω πταίοντας περι την της γαστρός έπιθυμίαν, ώστ' εμέτοις γρησάμενοι πάλιν επί τον άκρατον καί τἆλλα ὥρμησαν, ος λαό αναγολεί τοις εκπατικοίς όγχοις ή τῆς ἀκράτορος ψυχῆς ἐπιθυμία, ἀλλ' οἱ μὲν ἄτε άγγεῖα ὄντες μεμετρημένα ἄμετρον οὐδὲν προσίενται, άλλα τό περιττόν εκδάλλουσιν, ή δε επιθυμία πληρούται μεν οὐδέποτε, μένει δὲ ἐνδεὴς καὶ διψαλέα ἀεί. | [150] Παρὸ καί τὸ ἀκόλουθον προστίθεται τῷ πρησθῆναι τὴν γα-

<sup>(1)</sup> Manque de suite qui doit indiquer une source d'inspiration différente: au ? 141, le parfait était tout à fait en dehors des nécessités du corps; ici il n'est pas différent de l'homme en progrès du ? 143. Tout le développement qui suit jusqu'au

de retrancher le cœur tout entier en se tenant en garde contre la colère; mais il ne peut retrancher le ventre : la nature contraint à user des nécessités de la nourriture et de la boisson même celui qui a besoin de très peu, qui méprise ces nécessités elles-mêmes et pratique l'abstinence (1. Qu'il le purifie donc, qu'il enlève les matériaux superflus et impurs : ce don de Dieu sussit à l'ami de la vertu. LI [148] Aussi il dit de l'âme qui a été soupconnée de corruption (Nomb. 5.27), que si, ayant quitté la droite raison, qui est son mari suivant la loi, elle a été trouvée près de la passion qui souille l'âme, « son ventre sera enflammé », c'est-à-dire les plaisirs et les désirs du ventre seront insatiables, jamais satisfaits; jamais elle ne cessera, à cause de son ignorance, de n'être pas rassasiée; malgré une affluence considérable de nourriture, sa passion restera éternelle. [149] J'en connais plusieurs dont la faute est telle, lorsqu'il s'agit du désir du ventre, qu'ils se sont fait vomir pour retourner ensuite à la boisson et au reste. Le désir de l'âme impuissante n'a pas de proportion avec la masse du corps: cette masse, comme un vase limité, n'admet rien qui dépasse la mesure; elle rejette le superflu. Mais le désir n'est jamais rempli; il reste toujours vide et assoiffé. [150] Aussi il ajoute, comme suite à l'inflammation du ventre, que « la cuisse se désagré-

<sup>. 160,</sup> sur l'abstinence, révèle l'emploi fréquent d'une diatribe cynique περὶ τροφής. Comp. Musonius Stob., Flor., 17, 43: Philon, 3 150: ἀρχήν 1..... τοῦ σωφρονεῖν εἶναι τὴν ἐν σιτίοις καὶ ποτοῖς ἐγκράτειαν.

στέρα το « διαπεσείν τον μηρον ». διαπίπτει γαρ τότε τη ψυγή και ό σπερματικός και γεννητικός των καλών γολος φορφε. « εχη » λουν ώναι « πιμ πιανρώ και καραφά  $(\tilde{\eta})$ , καὶ άθ $\tilde{\phi}$ ος ἔσται (καὶ) ἐκσπερματιεῖ σπέρμα » (Num 5,28), έλν ύπὸ πάθους μις μιανθή, καθαρεύση δε πρός τον νόμεμον άνδρα, τον ύγες και ήγεμόνα λόγον, γόνιμον έξει ψυγήν και καρποφόρου, φέρουσαν γέννημα φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης καὶ τῆς συμπάσης άρετης. ΙΙΙ 151 Αρ' ούν ήμας ενδεδεμένους σώματι οίδν τε σωματικαίς μή γρησθαι; καὶ πῶς ἔνεστιν; ἀλλ' όρα. Ο ίεροφάντης τὸν τρόπον παραγγέλλει τῷ ἀγομένο ὑπο σωματικής γρείας αὐτῷ μόνο γρησθαι τὸ ἀναγκαίω. Πρώτον μέν φησι « τόπος ἔστω σοι ἔζω τῆς παρεμδολής » (Deut. 23,12), παρεμβολήν καλών την κρετήν. έν ή έστρατοπέδευκεν ή ψυγή ού γας δύναται τον αύτον κρατεῖν γῶρον φεόνησις καὶ σωματικής ἀνάγκης ἀπόλαυσις. 152 Είτα « έξελεύση » οησίν « έκεῖ έζω » · διὰ τί: ότι οὐ δύναται ή ψυχή καταμένουσα μετὰ φρονήσεως καὶ έν τῷ οἴχῳ διατρίδουσα τῆς σοφίας χρῆσθαί τινι τῶν ρίλων σώματος. τρέφεται γάρ τότε θειοτέραις τροφαίς έν ταϊς ἐπιστήμαις, δι' άς καὶ τῆς σαρκός ἀμελεῖ ἐπειδάν γαρ ἐξέλθη τῶν ἱερῶν ἀρετῆς οἴκων, τηνικαῦτα ἐπὶ τὰς τὸ σωμα πλημμελούσας καὶ πιεζούσας ύλας τρέπεται. [153] Πῶς οὖν αὐταῖς γρήσομαι; « πάσσαλος ἔστω σοι » φησίν « ἐπὶ τῆς ζώνης σου, καὶ ὀρύξεις ἐν αὐτῷ » (Deut. 23,13), τουτέστι λόγος ἐπὶ τοῦ πάθους ἐξορύττων καὶ άναστέλλων καὶ ἀπαμφιεννύς αὐτό ἀνεζῶσθαι γὰς βούλεται ήμας τὰ πάθη, ἀλλὰ μή ἀνειμένα καὶ κεγαλασμένα

gera ». L'âme en effet voit alors se désagréger la droite raison, germe et génératrice des belles choses. « Si elle n'a point été souillée, si elle est pure, elle sera sauve et recevra la semence » (Nomb. 5,28); si elle n'a pas été souillée par la passion, si elle reste pure pour son mari légitime, à savoir la saine raison qui guide, elle aura une àme capable d'engendrer et féconde, qui produit la génération de la prudence, de la justice et de toutes les vertus. LII [151] Est-il donc possible, nous trouvant liés à un corps, de ne pas user des nécessités du corps? Comment est-ce possible? Eh bien! vois : L'hiérophante conseille à l'être mené par le besoin du corps d'user seulement du nécessaire. Il dit d'abord : « Qu'il y ait pour toi un lieu en dehors du camp » Deut. 23,12). Il appelle camp la vertu dans laquelle l'âme a établi son camp. La prudence et la jouissance des nécessités du corps ne peuvent en effet occuper la même place. [152] Ensuite, dit-il, « tu sortiras là dehors ». Pourquoi? Si l'âme qui reste avec la prudence et demeure dans la maison de la sagesse ne peut faire usage d'aucune chose qui aime le corps, elle se nourrit de nourritures divines par les sciences, et par elles, elle n'a pas souci de la chair. Une fois sortie des demeures sacrées de la vertu, elle se tourne alors vers les matières dont le corps éprouve un dommage et dont il est accablé. [153] Comment faire usage de ces matières? « Aie un pic, dit-il, à ta ceinture, et avec ce pic tu feras un trou » Deut. 23,13), un pic. c'est-à-dire une raison qui enlève la terre au-dessus de la passion, la dégage et la met à nu; car il veut que nous soyons ceints de nos passions, et non pas que

φορείν. [154] Διό καὶ ἐπὶ τῆς διαδάσεως αὐτῶν, δ καλείται Πάσγα, προστάττει τας « όσφος περιεζωσθαι » (Exod. 12,11, ήτοι συνεστάλθαι τὰς ἐπιθυμίας. Πάσσαλος οὖν, τουτέστι λόγος, ἐπέσθω τῷ πάθει. κωλύων αὐτὸ γεῖσθαι· οὕτως γὰς αὐτοῖς μόνοις γοησόμεθα τοῖς άναγκαίοις, των δε περιττών έφεξόμεθα. LIII 155 Κάν έν συνουσίαις όντες και μέλλοντες είς απόλαυσιν και γρησιν των παρεσκευασμένων έλθειν σύν λόγω παραγενώμεθα ώσπερ όπλω τινί άμυντηρίω, ούτε πέραν του μετρίου σιτίων έμφορηθησόμεθα αίθυιων τρόπον οξτ' άκράτου άμέτρου κορεσθέντες μέθη ληραίνειν άναγκαζούση γρησόμεθαι έπιστομιεί γάρ ο λόγος καλ έγγαλινώσει την δύμην καὶ φορὰν τοῦ πάθους. [156] Έγιὸ γοῦν αὐτὸ πολλάκις παθών οίδα, είς λαό αφιάλωλον αρλορείαν εγθών κας πολυτελή δείπνα, όπότε μή ἀφικοίμην σύν λόγω, δούλος έγενόμην τῶν παρεσκευασμένων, ἀγόμενος ὑπὸ δεσποτῶν άτιθάσων, θεαμάτων καὶ άκουσμάτων καὶ τῶν όσα διά μυκτήρος και γεύσεως ήδονας ἀπεργάζεται όπότε δε μετά τοῦ αίροῦντος λόγου, δεσπότης άντὶ δούλου γίνομαι καὶ ἀνὰ κράτος νικώ καλήν νίκην καρτερίας καὶ σωφροσύνης, άντιβαίνων καὶ άντιφιλονεικών πᾶσι τοῖς άναρρηγνύσι τὰς ἀκράτορας ἐπιθυμίας. [157] « Διορύζεις » φησί γούν « τῷ πασσάλφ » (Deut. 23,13), τουτέστιν. ήν έχαστον έγει φύσιν, το φαγείν, το πιείν, το τοίς μετά γαστέρα γρήσθαι, τῷ λόγῳ γυμνώσεις καὶ διαστελεῖς.

nous les portions à l'abandon et sans lien. [154] C'est pourquoi, à l'occasion de la traversée des passions, qui est appelée la Paque, il ordonne de « se ceindre les reins » E.vod. 12,11 ou bien de garder nos désirs contenus. Donc qu'un pic, c'est-à-dire la raison, suive la passion en l'empêchant de se répandre; ainsi nous userons sculement du nécessaire, et nous nous abstiendrons du superflu. LIII [155 Quand nous sommes dans une compagnie sur le point d'en venir à la jouissance et à l'usage des mets préparés, arrivons avec la raison comme arme défensive; et nous ne nous gorgerons pas de nourriture comme des mouettes au delà de ce qu'il faut; rassasiés par nos excès de boisson, nous n'aurons pas d'ivresse qui nous amène forcément à la folie. La raison refrénera, elle retiendra l'élan et le mouvement de la passion. [156] Je le sais pour l'avoir souvent éprouvé. Lorsque je suis allé en une compagnie insociable et à de riches diners, et que je n'étais pas arrivé avec la raison, je suis devenu l'esclave des mets préparés, conduit par des maîtres intraitables, ce que l'on voit, ce que l'on entend et tout ce qui, par l'odorat et par le goût, produit des plaisirs; mais venu avec la raison qui convainc, je deviens d'esclave maître, et je remporte de force une belle victoire de patience et de tempérance, allant, par la discussion, contre tout ce qui cause l'irruption des désirs impuissants. [157] « Tu creuseras un trou, dit-il donc, avec le pic » Deut. 23,13), c'est-à-dire : tu mettras à nu par la raison, et tu distingueras la nature de chaque chose, manger, boire, faire usage des organes sexuels, pour la discerner et connaître la véτούτων έστὶ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον καὶ τούτων έστὶ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον καὶ τούτων έστὶ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον καὶ κούτων εστὶ τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον μόνον καὶ τὸν λόγον επὶ πάντα. ῷ καλύπτεται συσκιάζεται καὶ συγκρύπτεται πᾶσα ἀσχιμοσύνη σαρκὸς καὶ πάθους: τὰ γὰρ μὴ σὸν λόγω πάντα αἰσχρά. ὥσπερ τὰ σὸν λόγω κόσμια. [159] Οὐκοῦν ὁ μὲν φιλήδονος ἐτὶ κοιλίαν βαδίζει, ὁ δὲ τέλειος τὴν κοιλίαν ὅλην ἐκπλύνει, ὁ δὲ προκόπτων τὰ ἐν κοιλία, ὁ δὲ ἄρτι ἀρχόμενος παιδεύεσθαι ἔζω πρόεικενος λόγον ἐπιστομιεῖν τὸ πάθος, ὁς εἴρηται συμδολικῶς πάσσαλος.

LIV [160] Εξ μέντοι καὶ τὸ προσθεῖναι « πορεύση ἐπὶ τῷ στήθει καὶ τῷ κοιλία » (Gen. 3, 14) ή γὰρ ἡδονὰ οὐκ ἔστι τῶν ἡρεμούντων καὶ ἱσταμένων ἀλλὰ τῶν κινουμένων καὶ ταραχῆς γεμόντων. ὥσπερ γὰρ ἡ φλὸξ ἐν κινήσει, οὕτως φλογμοῦ τινα τρόπον τὸ πάθος ἐν τῷ ψυχῷ κινούμενον ἡρεμεῖν αὐτὴν οὐκ ἐἄ. Διὸ καὶ τοῖς λέγουσι καταστηματικὴν εἶναι τὴν ἡδονὴν οὐ συμφέρεται ἡρεμία γὰρ λίθω μὲν καὶ ξύλω καὶ παντὶ ἀψύχω οἰκεῖον, ἀλλότοιον δὲ ἡδονῷ γαργαλισμοῦ γὰρ καὶ σπασμώδους ἐφίεται καὶ ἐπ' ἐνίων οὐκ ἡρεμίας ἀλλὰ συντόνου καὶ σφοδρᾶς κινήσεως ἐστι χρεία.

<sup>1)</sup> Comp. Epict., Manuel, 3 et 4: à chaque action et à chaque désir, ύπομίμνησκε σεαυτόν οποϊόν έστι τὸ ἔργον.

<sup>(2)</sup> Cf. l'examen détaillé de la question d'après cette mé-

rité (1); tu sauras alors que le bien n'est en rien de tout cela, mais seulement le nécessaire et l'utile (2). [158] « Et ayant ramené la terre, tu recouvriras ton indécence » (ibid.); très bien; ò âme, ramène sur tout la raison, par laquelle est couverte, obscurcie et cachée toute l'indécence de la chair et de la passion; tout ce qui n'est pas avec la raison est honteux; tout ce qui est avec elle est honnête. [159] Donc l'ami du plaisir marche sur le ventre; l'être parfait purifie le ventre tout entier; l'être en progrès, seulement ce qui est dans le ventre; mais celui qui débute dans la science ira au dehors, lorsqu'il devra refréner la passion en imposant aux nécessités du ventre la raison, qui symboliquement a été appelée pic.

LIV [160] Il est bien d'ajouter : « Tu marcheras sur la poitrine et sur le ventre » (Gen. 3,14). Car le plaisir n'est pas un être immobile et stable, mais un être en mouvement et plein de trouble. Comme la flamme est en mouvement, ainsi à la façon d'une flamme la passion en mouvement dans l'âme ne la laisse pas en repos. Ceci ne se rencontre pas avec ceux qui disent que le plaisir est en repos : le repos convient à la pierre, au bois, à un être inanimé quelconque; il est étranger au plaisir. Il veut le chatouillement et la violente agitation; et, pour quelques-uns, il faut non le repos mais un mouvement vif et intense (3).

thode, Musonius, Floril,, 18, 38 : προσήκει ἐσθίειν ήμῖν ἵνα ζῶμεν, οὐχ ἵνα ἡδώμεθα.

<sup>(3)</sup> La critique s'adresse au plaisir stable d'Epicure (Usener, *Epicurea*, p. 91).

LV 161 Το δέ « γχν σάγεσαι πάσας τὰς λυέρας τῆς ζωής σου » (Gen. 3, τ. 1), τοῦτο προσφυώς εξοηται: της γάς Ι σώματος τροσής ήδοναι γήιναι και υήποτ εικότως δύο (γάρ) έστιν έξ ών συνέσταμεν, ψυγή τε και σώμα το μέν ούν σώμα έκ γης δεδημιούργηται, ή δε ύργη αθέρος έστίν, ἀπόσπασμα θείον: « ένεφύσησε γάρ εἰς τὸ πρόσωπον αύτοῦ πνεύμα ζωής ὁ θεός, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος είς ψυγήν ζωής » (Gen. 2,7). Ευλόγως σύν το μεν έκ γης διαπλασθέν σώμα συγγενείς έγει τροφάς ας άναδίδωσιν ή γή, ή δε αίθερίου φύσεως μοῖοα ούσα ψυγή πάλιν αίθερίους καὶ θείας ἐπιστήμαις γὰρ τρέφεται καὶ οὐ σ:τίος η ποτοίς, ών επιδεές έστι το σώμα. LVI 162 "Οτ: δε ου γήινοι άλλ' ουράνιοι αι ψυγής τροφαί, μαρτυρήσει διά πλειόνων ὁ ίερὸς λόγος « ίδου έγω ύω ύμιν άρτους ιέχ του ούρανου, καὶ ἐξελεύσεται ὁ λαὸς καὶ συνάξουσι τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὅπως πειράσω αὐτούς, εἰ πορεύσονται τώ νόμω μου ή ού » (Exod. 16,4). Όρλε ότι οὐ γηίνοις καὶ φθαρτοῖς τρέφεται ή ψυγή, άλλ' οῖς ἄν ὁ θεὸς ομβρήση λόγοις έκ της μεταρσίου και καθαράς σύσεως, ην ούρανον κέκληκεν. [163] έξίτω μέντοι ο λεώς και παν το τής ψυγής σύστημα καὶ συναγαγέτω καὶ ἀργέσθω τής ἐπιστήμης, μὴ ἀθρόως ἀλλὰ « τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν». πρώτον μέν γάρ άθρόον οὐ γωρήσει τὸν πολύν πλούτον τών τοῦ θεοῦ γαρίτων, ἀλλὰ τῆ φορᾶ γειμάρρου πρόπον ἐπι-

<sup>(1)</sup> Cf. note 3, p. 23.

<sup>(2)</sup> L'âme émanation divine : Marc-Aurèle, 5, 27. Le passage est peut-être une critique de la doctrine storcienne commune

LV 161 La phrase : « Tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie » (Gen. 3,14), a été dite en termes justes: car les plaisirs de la nourriture du corps sont des plaisirs terrestres. Et c'est juste, des deux parties dont nous sommes composés, l'âme et le corps, l'une, le corps, a été faite de terre : l'autre, l'âme, est d'éther; elle est une émanation divine : « Car Dieu souffla sur sa face un souffle de vie, et l'homme devint en âme de vie » 1 Gen. 2,7). Vraisemblablement le corps, façonné de terre, a des nourritures de son espèce, celles que produit la terre; l'àme, portion de la nature éthérée, a de son côté des nourritures éthérées et divines. Elle se nourrit de sciences et non des aliments ou des boissons dont le corps a besoin (2). LVI [162] Que les nourritures de l'âme sont non pas terrestres. mais célestes, le discours sacré en témoignera en plusieurs endroits : « Voici, je fais pleuvoir du ciel sur vous des pains, et le peuple sortira, et ils les recueilleront le jour pour le jour, afin que j'éprouve s'ils marcheront ou non dans ma loi » (Ex. 16,4). Tu le vois, l'àme ne se nourrit pas d'aliments terrestres et corruptibles, mais des paroles que Dieu fera pleuvoir de cette nature sublime et pure qu'il a appelée ciel. [163] Que le peuple sorte donc, avec l'ensemble de l'âme; qu'il se rassemble, et qu'il commence à recevoir la science non pas toute à la fois, mais « le jour pour le jour ». D'abord en effet, elle ne contiendra pas l'abondante richesse des grâces divines, elle en sera submergée comme par la poussée d'un torrent. De plus,

qui mettait la nourriture de l'âme dans une émanation du sang (Arnim, Fragm., II, 218, 14) ou de la terre (ibid., 224, 9).

κλυσθήσεται. Έπειτ' έστιν αμείνου τα αυτάσκη λαθόντας άγαθά καὶ μεμετοημένα των λοιπών ταμίαν οίηθηναι τον θεόν. 164 Ο δε πάντα μετιών άθοςα δυσελπιστίαν και άπιστίαν μετά πολλής άνοίας κπάται δύσελπις μέν τγίνεται), εί νον μόνον άλλά μη καί αδθις έλπίζει τον θεόν ομβρήσειν αύτω άναθά, άπιστος δέ, εί μη πεπίστευκε καί νου και ἀεί τὰς του θεου γάριτας ἀφθονώς τοῦς ἀξιοις προσγέμεσθαι, άνους δέ, εί οἵεται των συναγθέντων ίκανος έσεσθαι σύλαξ ἄκοντος θεού μικοά γαο έσπη τον άσσάλειαν καὶ βεδαιότητα περιάπτοντα νουν ύπο μεγαλαυγίας έαυτῷ καὶ ἀδέδαιον ὧν ἐδόκει φύλαζ εἶναι πάντων ἐποίησε. LVII (165 Σύναγε οδν, & ψυγή, τὰ αὐτάρκη καὶ καθήκοντα καὶ μήτε πλείω τῶν ἱκανῶν ὡς ὑπεοξάλλειν μήτε έλάττω πάλιν ώς ένδειν, ίνα μέτροις δικαίοις γρωμένη μη άδικης. Καὶ γὰρ διάδασίν γε μελετώσαν ἀπό τῶν παθών καί το Πάσγα θύουσαν δεί την πουκοπήν, το προδατον λαμδάνειν μή άμέτρως: « εκαστος » γάρ φησι « το άρκουν αὐτῷ συναριθμηθήσεται εἰς πρόδατον » (Exod. 12,4). [166] Καὶ ἐπὶ τοῦ μάννα οὖν καὶ ἐπὶ πάσης δωρεᾶς, ἢν ὁ θεός δωρεῖται | τῷ γένει ήμῶν, καλόν τὸ ἐνάριθμον καὶ μεμετρημένον καί μη τὸ ὑπερ ήμᾶς λαμδάνειν πλεονεζίας γάρ τοῦτό γε. Τὸ τῆς ἡμέρας οὖν εἰς ἡμέραν συναγαγέτω ή ψυγή (Exod. 16,4), ίνα μή έαυτην φύλακα των άγα-

<sup>1)</sup> Le fond du développement précédent est le précepte pédagogique de proportionner l'enseignement à la force et aux besoins du disciple. Il revient souvent chez Philon, particulierement Qu. in Gen., IV, 102, p. 325, et  $\xi$  sq. Comparez les préceptes pédagogiques de Crantor et d'Arcésilas, Stob., Floril.. Append. 16, 26, 27. Sur les dons de Dieu comme maître, cf. Sén., Epist. 110, 1 : deum paedagogum, et 10 : Quicquid nobis

il est mieux de prendre les biens dans les limites où ils nous suffisent, et de croire que Dieu garde le reste. [164] Celui qui les recherche tous à la fois manque d'espoir et de confiance et en outre d'intelligence : il manque d'espoir, s'il espère cette pluie divine des biens pour le moment seulement, et non plus une autre fois; il manque de confiance, s'il n'a pas cru que maintenant et pour toujours les grâces de Dieu sont attribuées en abondance à ceux qui en sont dignes; et il manque d'intelligence, s'il se croit capable de garder les biens qu'il a recueillis, malgré la volonté de Dieu : car vienne une faible circonstance, et l'intelligence qui par orgueil faisait dépendre d'elle-même sa sécurité et sa certitude, se voit dépossédée et peu sûre de tout ce qu'elle croyait garder. LVII [165] Recueille donc, âme, ce qui te sussit et ce qui convient, ni trop pour ne pas dépasser ce qui suffit, ni trop peu non plus, pour ne pas être dans le besoin; use de justes mesures pour ne pas commettre d'injustice. L'âme qui pratique la traversée des passions et fait le sacrifice de la Pâque doit prendre le progrès, « le chevreau », non sans mesure: « Chacun comptera, dit-il en effet, ce qui lui suffit comme chevreau » (Exod. 12,4). [166] Donc pour la manne, et pour tout don que Dieu fait à notre espèce, il est bien de compter, de mesurer, et de ne pas prendre plus qu'il ne nous faut; car c'est de l'avidité. Que l'âme « recueille le jour pour le jour » (Exod. 16,4), afin qu'elle montre que ce n'est pas elle la gardienne des biens, mais celui qui aime donner, Dieu (1).

bono futurum erat, deus et parens noster in proximo posuit; non expectavit inquisitionem nostram.

θων άλλα τον φιλόδωρον θεόν αποσήνη. LVIII 167 Καί διά τουτό μοι δοχεί το προκείμενον λέγεσθαι: σύνδολον φωτός έστιν ή ήμερα, φως δε ψυγής έστι παιδεία. Πολλοί ούν τὰ ἐν ψυγῆ φῶτα ἐκτήσαντο εἰς νύκτα καὶ σκότος, άλλ΄ οὐκ εἰς ἡμέραν καὶ φῶς, οἶον τὰ προπαιδεύματα πάντα καὶ τὰ ἐγκύκλια λεγόμενα καὶ οιλοσορίαν αύτην τρυφής ένεκεν η άργης της πρός τους ήγευόνας. Ο δέ γε ἀστεῖος τὴν ἡμέραν ἔνεκα ἡμέρας καὶ τὸ φῶς ἔνεκα φωτός καὶ τὸ καλὸν ἕνεκα τοῦ καλοῦ κτᾶται μόνου, οὺγ ένεκα άλλου τινός. Διὸ καὶ ἐπιφέρει· « ὅπως πειράσω αὐτούς, εί πορεύσονται τῷ νόμφ μου ή ού » (Exod. 16,4): νόμος γάρ θεῖος οὖτος, τὴν ἀρετὴν δι' έαυτὴν τιμᾶν. 168 Τούς οῦν ἀσκητὰς ὥσπερ νόμισμα δοκιμάζει ὁ ὁρθος λόγος, πότερα κεκηλίδωνται έπί τι τῶν ἐκτὸς ἀναφέροντες τὸ τῆς ψυγής άγαθον ή ώς δόκιμον διαστέλλουσιν έν διανοία μόνη τούτο διαφυλάτοντες. Τούτοις συμβέθηκε μή τοῖς γηίνοις άλλα ταῖς ἐπουρανίοις ἐπιστήμαις τρέφεσθαι. LIX [169] Δηλοί δὲ καὶ δι' ἐτέρων, ὅταν φῆ: « τὸ πρωὶ ἐγένετο καταπαυομένης της δρόσου κύκλω της παρεμδολης, καὶ ίδού έπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου (λεπτὸν) ώσεὶ χόριον, λευχόν ώσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς. Ἰδόντες δὲ αὐτὸ εἶπον ἔτερος τῷ έτέρω Τί έστι τοῦτο; οὐ γὰρ ἤδεισαν, τί ἦν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς Μωυσῆς ὁ ἄρτος, ὁν δέδωκεν ἡμῖν κύριος τοῦ φαγεῖν.

<sup>1)</sup> L'éducation est placée, Qu. in Gen., IV. 203, p. 400, dans les choses indifférentes (au sens stoïcien) dont on peut faire bon ou mauvais usage. Cf. Sén., Ep. 88, sur les études libé-

LVIII [167] Et c'est pour cela, semble-t-il, qu'est formulée la proposition : le jour est symbole de la lumière, et la lumière de l'âme, c'est l'éducation. Beaucoup ont acquis les lumières de l'âme pour la nuit et l'obscurité, non pour le jour et la lumière; ils ont acquis par exemple toutes les connaissances préliminaires, ce que l'on appelle les « encycliques » et même la philosophie en vue d'une vie délicate ou du pouvoir. Le sage, lui, acquiert le jour pour le jour, la lumière pour la lumière, l'honnête pour l'honnête seulement et non pour autre chose. C'est pourquoi il ajoute : « afin que j'éprouve s'ils marcheront ou non dans ma loi » (Exod. 16,4); car c'est la loi divine d'honorer la vertu pour elle-même (1). [168] La droite raison éprouve les ascètes, comme une pièce de monnaie; se trouvent-ils souillés en rapportant à une chose extérieure le bien de l'âme? ou bien le mettent-ils à part, comme une pièce de bon aloi, en le gardant dans la seule pensée? Il leur est arrivé de se nourrir non d'aliments terrestres, mais de sciences célestes. LIX [169] Il le montre ailleurs en disant : « Le matin ceci advint, quand la rosée finissait, tout autour du camp; et voici, il y avait sur la face du désert une chose fine comme la coriandre, blanche comme de la gelée sur la terre. L'ayant vue, ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est ceci? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que le Seigneur nous a donné pour manger. Ceci

rales: nullum in bonis numero; et Orig., Contra Cels., IV, 96 (Arnim, Fragm., III, 184, 36): l'art de prévoir est μέσον καὶ πίπτον εἰς φαύλους καὶ ἀστείους.

Τούτο το ρήμα ο συνέταζε κύριος » (Exod. 16, 13 ss.). Όρας της ψυγής τροφήν οία έστί: λόγος θεού συνεγής, έσικως δρόσω, κύκλω πᾶσαν περιειληφώς και μηδέν μέρος άμετογον αύτου έων. [170] Φαίνεται δ' οὐ πανταγού ὁ λόγος ούτος, άλλ' ἐπ' ἐρήμου παθῶν καὶ κακιών, καὶ ἔστι λεπτός νοήσαί τε καὶ νοηθήναι καὶ σφόδρα διαυγής καὶ καθαρός όραθηναι, καὶ ἔστιν ώσεὶ κόριον. Φασί δὲ οί γεωπόνοι τὸ σπέρμα τοῦ κορίου διαιρεθέν εἰς ἄπειρα καὶ τμηθέν καθ' ἔκαστον τῶν μερῶν καὶ τμημάτων σπαρὲν βλαστάνειν ούτως, ώς και τὸ όλον ήδύνατο τοιούτος και ὁ θεού λόγος καὶ δι' όλων ώφελητικός καὶ διὰ παντός μέρους καὶ τοῦ τυγόντος. [171] Μήποτε δὲ όμοιοῦται καὶ τζ κατά τον οφθαλμόν κόρη: ώς γὰρ αύτη βραγύτατον ούσα μέρος τὰς τῶν ὄντων ὁρᾶ ζώνας όλας καὶ θάλατταν ἄπειρον καὶ άέρος μέγεθος καί του παντός οὐρανοῦ ὅσον ἀνατέλλων καὶ δυόμενος ὁ ήλιος ὁρίζει, ούτως καὶ ὁ θεοῦ ὀξυδερκέστατός έστιν, ώς πάντα έφορᾶν είναι !κανός, \*\*\* ὧ τὰ θέας άξια κατόψονται παρό καὶ λευκόν ἐστι τί γὰρ ἄν εἴη λαμπρότερον ή τηλαυγέστερον θείου λόγου, οδ κατά μετουσίαν καὶ τὰ ἄλλα τὴν ἀγλὺν καὶ τὸν ζόφον ἀπελαύνει φωτός κοινωνήσαι ψυγικού γλιγόμενα. LX [172] "Ιδιον δέ περί τοῦτον τὸν λόγον συμβαίνει πάθος. "Όταν γὰρ καλέση

(2) C'est la divinité divisible des Stoïciens, Diog La, VII, 147

<sup>(1)</sup> Il s'agit ici de la faculté morale de la droite raison; cf. De Somniis, II, 98: 'Η ἀφροσύνη ... μακρὰν ὀρθοῦ λόγου διοικίζει.

est la parole que le Seigneur a prescrite » (Exod. 16, 13 ss.). Tu vois quelle est la nourriture de l'âme : la raison de Dieu, continue, semblable à la rosée; elle l'environne toute entière, et n'en laisse aucune partie sans une part d'elle-même. [170] Cette raison ne se montre pas partout, mais « sur le désert » des passions et des vices (1); elle est « fine » pour la pensée, très éclatante et pure pour la vue, et elle est comme la coriandre. Les laboureurs disent que, si la graine de la coriandre est divisée à l'infini et coupée en parties, chacune de ces parties et de ces fragments ayant été semée, germe autant que pouvait germer la graine entière : telle est la raison de Dieu; elle est utile par son ensemble et par une quelconque de ses parties (2). [171] Elle est également semblable à la pupille de l'œil: celle-ci, la plus petite partie de l'œil, voit toutes les zones des êtres, la mer infinie, l'immensité de l'air, et dans le ciel tout ce qui est limité par le levant et le couchant. De même, la raison de Dieu a le regard très perçant; elle est capable de tout voir... Par elle, on verra les choses dignes d'être contemplées. C'est pourquoi aussi elle est blanche; que peut-il y avoir de plus brillant ou de plus éclatant que la raison divine? c'est en y participant que les autres êtres chassent la nuit et l'obscurité lorsqu'ils désirent avoir part à la lumière spirituelle. LX [172] Mais un effet particulier se produit à l'occasion de cette raison. Lorsqu'elle ap-

(Arn.. Fragm., II, 305, 18). Le dieu peut être considéré de deux façons: κοινῶς τε καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων δ πολλαῖς προσηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις.

πρός έαυτον την ψυχήν, πηξιν άνεγείρει τῷ γεώδει και σωματικώ καὶ αἰσθητικώ παντί διὸ λέγεται τὸ « ώσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γὰς » (Exod. 16,14): καὶ γὰς ἀνίκα ὁ τὸν θεὸν ὁρῶν φυγὴν τὴν ἀπὸ τῶν παθῶν μελετά, πήγνυται τὰ κύματα, τουτέστιν ή φορά καὶ αύζησις καὶ το μεγάλαυγον αὐτῶν· « ἐπάγη γὰρ τὰ κύματα ἐν μέσω τῆς θαλάσσης » (Exod. 15,8), ενα διαδέ, το πάθος ο βλέπων τον όντα. [173] Πυνθάνονται οὖν ἀλλήλων αί ψυγαὶ αί πεπονθυίαι μέν ήδη τον λόγον, ούκ έγουσαι δ' είπεῖν τὸ « τί έστι » (Exod. 16, 15): καί γὰρ γλυκανθέντες πολλάκις τὸν κεκινηκότα γυμόν άγνοοῦμεν καὶ ήδέων άτμῶν ὀσφραινόμενοι τίνες εἰσίν οὐκ ἴσμεν· οὕτως οὖν ή ὑυγή γιανωθεῖσα πολλάκις είπεῖν οὐκ ἔγει, τί τὸ γανῶσαν αὐτήν ἐστι' διδάσκεται δε ύπο του ίεροφάντου καὶ προφήτου Μωυσέως, ός έρει « οῦτός έστιν ὁ ἄρτος » (ibid.), ή τροφή, ήν δέδωκεν ό θεός τῆ ψυγῆ, προσενέγκασθαι τὸ έαυτοῦ έῆμα καὶ τὸν έαυτοῦ λόγον οῦτος γὰρ ο ἄρτος, ον δέδωκεν ήμῖν φαγείν, « τούτο τὸ ρήμα ». LXI [174] Λέγει δὲ καὶ ἐν Δευτερονομίω· « καὶ ἐκάκωσέ σε καὶ ἐλιμαγγόνησέ σε, καὶ έψωμισέ σε τὸ μάννα, ὁ οὐα ἤδεισαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλη σοι, ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι (τῷ) ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ » (Deut. 8,3). Ἡ κάκωσις αὕτη ελασμός ἐστι: καὶ γὰρ τῆ δεκάτη κακῶν ἡμῶν τὰς ψυγὰς ἱλάσκεται (Lev. 16,30).

<sup>(1)</sup> Comp. le « scire se nesciunt » de Sénèque (Epist. 75. 9)

pelle l'âme à elle, elle produit l'immobilité dans tout l'être terrestre, corporel et sensible; c'est pourquoi il est dit : « comme une gelée sur la terre » (Exod. 16,14). Et lorsque celui qui voit Dieu s'exerce à fuir les passions. « les flots », c'est-à-dire l'impétuosité, l'accroissement, l'orgueil des passions, deviennent solides : « Car les flots se solidifièrent au milieu de la mer » (E.vod. 15.8), afin que celui qui voit l'Ètre traverse la passion. [173] Les âmes qui éprouvent cet effet de la raison se questionnent les unes les autres, sans pouvoir dire « ce que c'est » (Exod. 16,15). Souvent, ayant senti une douce saveur, nous ignorons le goût qui l'a produite, et, en sentant des odeurs agréables, nous ne savons quelles elles sont. De la même façon, l'àme a souvent éprouvé une joie sans pouvoir dire ce qui la lui a donnée (1). Mais elle est instruite par Moïse, le hiérophante et le prophète, qui dira : « Ceci est le pain », la nourriture que Dieu a donnée à l'âme; il lui a présenté sa propre parole et sa propre raison; car ce pain qu'il nous a donné à manger, c'est « cette parole ». LXI [174] Il dit aussi dans le Deutéronome : « Il t'a humilié, et t'a affamé; et il t'a donné la manne que ne connaissaient pas tes pères, afin de te faire savoir que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient par la bouche de Dieu » (Deut. 8,3. Cette humiliation, c'est l'expiation; en effet « le dixième jour, il fait expier les maux à nos âmes » (Lév. 16,30). Lorsque les choses agréa-

à propos des sages qui ne connaissent pas encore leur sagesse.

όταν γάς τὰ ήδέα περισυλάται, δοκούμεν κακούσθαι, τὸ δ' έστι πρός άλιήθειαν ίλεων τον θεόν έγειν. 175 Περιποιεῖ δ' ήμιῖν καὶ λιμόν, οὐκ ἀρετῆς, ἀλλὰ τὸ ἐκ πάθους καί κακίας συνιστάμενον τεκμήριον δέ, διατρέσει γκο ήμᾶς τῷ γενικωτάτω αύτοῦ λόγω: τὸ γὰς μάννα έρμηνεύεται « τί », τουτό έστι το γενικώτατον των όντων και ο λόγος δὲ τοῦ ὑπεράνω παντός ἐστι τοῦ κόσμου καὶ ποεσδύτατος καὶ γενικώτατος τῶν ὅσα γέγονε. Τοῦτον τον λόγον οὐκ ήδεισαν οἱ πατέρες, οὐγ οἱ πρὸς ἀλήθειαν, ἀλλ' οἱ γρόνω πολιοί οἱ λέγοντες. « δώμεν άργηγὸν καὶ ἀποστρέψωμεν είς » τὸ πάθος « Αἴγυπτον » (Num. 14, 1). [176] Άναγγελλέτω οὖν ὁ θεὸς τζ ψυχζ, ὅτι | « οὐκ ἐπ' ἄρτω μόνω ζήσεται ὁ ἄνθρωπος » [κατ' εἰκόνα], « ἀλλ' έπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένω διὰ θεοῦ », τουτέστι καὶ διὰ παντὸς τοῦ λόγου τραφήσεται καὶ διὰ μέρους αὐτοῦ τὸ μὲν γὰρ στόμα σύμβολον τοῦ λόγου, τὸ δέ ρημα μέρος αὐτοῦ. Τρέφεται δὲ τῶν μὲν τελειοτέρων ή ψυχή όλφ τῷ λόγφ. ἀγαπήσαιμεν δ' αν ήμεῖς, εἰ καὶ μέρει τραφείημεν αὐτοῦ. LXII [177] 'Αλλ' οὖτοι μέν εύγονται θεοῦ λόγω τραφήναι. Ὁ δὲ Ἰακὼδ καὶ τὸν λόγον ύπερχύψας ύπ' αὐτοῦ φησι τρέφεσθαι τοῦ θεοῦ, λέγει δ' ούτως· « ὁ θεός, ὧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου Άδραὰμ καὶ Ἰσαάκ, ὁ θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἔως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐχ πάντων τῶν καbles nous sont enlevées, nous croyons ètre abaissés, et en réalité Dieu nous est propice. [175] Il produit en nous la famine, non celle de la vertu, mais celle qui vient de la passion et du vice; et la preuve, c'est qu'il nous nourrit du genre suprême de sa raison; manne se traduit en effet « quelque chose », c'est-à-dire le genre suprême des êtres : la raison de Dieu est audessus du monde tout entier, l'aînée et le genre suprême de tout ce qui est dans le devenir (1). « Nos pères ne connaissaient pas cette raison », non pas nos véritables pères, mais ceux qui sont blanchis par l'âge et qui disent : « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte, » dans la passion (Nomb. 14,4). [176] Que Dieu fasse donc savoir à l'âme « que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient par la bouche de Dieu »; c'est-à-dire il sera nourri par la raison toute entière et par une de ses parties; car la bouche est le symbole du langage, et la parole en est une partie. L'âme des plus parfaits se nourrit de la raison toute entière; puissions-nous être satisfaits, si nous sommes seulement nourris d'une de ses parties. LXII [177] Ceux-ci demandent par leur prière, d'être nourris par la raison de Dieu. Jacob, avant dépassé la Raison, affirme qu'il est nourri par Dieu lui-même; il dit : « Que le Dieu en qui mes pères Abraham et Isaac se sont complus, que le Dieu qui me nourrit depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, que l'Ange qui me sauve de tous les maux, bénisse ces enfants »

<sup>(1)</sup> Cf. n. 2, p. 134; là-bas Dieu était le genre suprême; ici c'est la raison.

κών, εδλογήσαι τα παιδία ταύτα » (Gen. 48, 15. 16). 'Ωραζος ούτος ό τρόπος: τροφέα τὸν θεόν, ούγλ λόγον, ήγεῖται, τὸν δὲ ἄγγελον. ὅς ἐστι λόγος, ὥσπερ Ιατρόν κακῶν. ουσικώτατα άρέσκει γάρ αύτῷ τὰ μὲν προήγούμενα ἀγαθὰ αύτοπροσώπως αύτον τον όντα διδόναι, τα δεύτερα δε τούς άγγελους καὶ λόγους αὐτοῦ. δεύτερα δ' ἐστὶν όσα περιέγει κακῶν ἀπαλλαγήν. 178 Διὰ τοῦτ' οἶμαι και ύγείαν μέν την άπλην, ής ού προηγείται νόσος έν τοίς σώμασιν, ὁ θεὸς γαρίζεται δι' έαυτοῦ μόνου, τὴν δὲ γινομένην κατά νόσου φυγήν και διά τέγνης και διά ίατοικής, ἐπιγράφων καὶ ἐπιστήμη καὶ τεγνίτη τὸ δοκεῖν ἰᾶσθαι, πρός άλήθειαν αὐτός καὶ διὰ τούτων καὶ ἄνευ τούτων ιώμενος. Τοῦτον δή τον τρόπον και ἐπὶ ὑυχής ἔγει: τὰ μὲν ἀγαθά, τὰς τροφάς, αὐτὸς γαρίζεται δι' έαυτοῦ, διὰ δὲ ἀγγέλων καὶ λόγων όσα ἀπαλλαγὴν περιέγει κακῶν. LXIII [170] Ταύτα δ' ηύξατο αἰτιώμενος τὸν πολιτικόν Ίωσηφ, ος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὅτι « ἐκθρέψω σε ἐκεῖ »· « σπεύσαντες » γάρ φησιν « ἀνάδητε πρός τὸν πατέρα μου καὶ εἴπατε αὐτῷ Τάδε λέγει » καὶ τὰ ἑζῆς, εἶτα « κατάδηθι πρός με καί μή μείνης », ἐπὶ πᾶσι « καὶ ἐκθρέψω σε έχεῖ, ἔτη γὰρ πέντε λιμός » (Gen. 45,9. 11). Έπιμεμφόμενος οδν άμα καὶ διδάσκων τὸν δοκησίσορον λέγει δούτος, ἴσθι τὰς ψυγής τροφάς ἐπιστήμας ὑπαρ-

<sup>(1)</sup> Cette distinction des rôles de Dieu et de la raison dans la distribution des biens, qui est loin d'être toujours suivie

(Gen. 48,15, 16. C'est la manière de penser convenable : celui qui nourrit, c'est, pense-t-il. Dieu et non la raison: l'ange, qui est la raison, est le médecin des maux. C'est très conforme à la nature : d'après lui. l'Ètre lui-même donne face à face les biens principaux, et les anges et ses raisons donnent les seconds; et les seconds sont tous ceux qui concernent la délivrance des maux. [178] C'est pourquoi, je pense, la santé pure et simple qui n'est pas précédée dans les corps de la maladie, est une grâce que Dieu fait par lui seul; mais la santé qui suit la guérison d'une maladie, il la donne par l'intermédiaire de l'art et de la médecine; il attribue en apparence la guérison à la science et à l'homme de l'art: mais en vérité, c'est lui qui guérit par leur intermédiaire et sans eux. Il en est ainsi dans l'âme; les biens, les nourritures sont des grâces qu'il donne par lui-même; et c'est par l'intermédiaire des anges et des raisons qu'il donne tout ce qui concerne la délivrance des maux (1. LXIII [179] Telles sont les prières qu'il fit, en accusant Joseph, le politique, qui a osé dire : « Je te nourrirai là-bas ». « Car, dit-il, remontez à la hâte vers mon père, et dites-lui : il dit ainsi », etc., et ensuite : « descends vers moi et ne t'arrête pas », et enfin : « Et je te nourrirai; car il y a cinq années de famine » (Gen. 45,9. 11). Il réprimande donc et instruit en même temps ce Joseph qui se croit sage en disant : « Sache bien que les nourritures de l'âme sont les sciences et qu'elles sont données non

<sup>(</sup>cf. par exemple De migrat. Abrah., 105), est cependant assez fréquente (De fuga et invent., 94).

γούσας, ας ούγ ο αίσθητός λόγος άλλι ο θεός δωρείται. ό τρέφων έκ νεότητος καὶ πρώτης ἀκμῆς (με) μέγοι τελείου φωτός (cf. Gen. 48,15) αύτός έμπλήσει. [180] "Επαθεν ούν ταύτον ο Ίωσλο τζ μητεί αύτου Ταγήλ. καί γάρ αύτη ένόμισε δύνασθαί τι το γενητόν, διο λέγει: « δός μοι τέχνα » (Gen. 30,1) αλλ' δ γε πτερνιστής αὐτὴν μωμησάμενος ἐρεῖ πλάνον πεπλάνησαι πολόν, οὸ γάρ άντι θεοῦ έγω | είμι τοῦ μόνου δυναμένου τὰς ψυγῶν μήτρας ανοιγνύναι καὶ σπείρειν ἐν αὐταῖς ἀρετάς καὶ ποιεῖν ἐγκύμονας καὶ τικτούσας τὰ καλά· κατάμαθέ γέ τοι την άδελφην σου Λείαν και εύρησεις έξ ούδενος γενητοῦ λαμδάνουσαν την σποράν και την γονήν, άλλ' ύπ αύτοῦ θεοῦ· « ἐδῶν γὰρ κύριος, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς 'Ραγήλ δέ ἦν στεῖρα » (Gen. 29,31). [181] Άλλ' ὄρα πάλιν τὴν ἐν τούτφ λεπτουργίαν τῆς άρετης ό θεός τὰς μήτρας ἀνοίγει, σπείρων ἐν αὐταῖς τὰς καλάς πράξεις, ή δὲ μήτρα, παραδεξαμένη την άρετην ύπὸ θεοῦ, οὐ τίκτει τῷ θεῷ — γρεῖος γὰρ οὐδενός ἐστιν ό ὤν, — ἀλλ' ἐμοὶ τῷ Ἰακὼδ υἱούς ἐμοῦ γὰς ἔνεκα έσπειρεν ό θεὸς ἐν τῇ ἀρετῷ τάγα, οὐγ ἑαυτοῦ. Οὐκοῦν άλλος μεν άνηρ της Λείας ο ήσυγαζομενος ευρίσκεται, άλλος δὲ πατὴρ τῶν ἐκ Λείας τέκνων ἀνὴρ μὲν γὰρ ὁ τὴν μήτραν ἀνοίγων, πατήρ δὲ τῶν τέχνων, ῷ ταῦτα τίχτειν λέγεται.

(1) Expression unique chez Philon; cette raison « sensible » doit désigner la raison stoïcienne, qui est corps, et qu'il oppose ailleurs comme celle « qua res persolvuntur sensibilis mundi », à celle « qua incorporales species appellantur. » (Qu. in Gen., III. 3, p. 174). Il parle ailleurs d'un logos qui se rapporte non

par la raison sensible (1), mais par Dieu; lui qui me nourrit depuis ma jeunesse et le début de la maturité jusqu'à la parfaite lumière (cf. Gen. 48,15), me comblera lui-même. [180] Joseph a eu les mêmes sentiments que sa mère Rachel; elle aussi a cru que le devenir avait quelque pouvoir, et c'est pourquoi elle dit: « Donne-moi des enfants » (Gen. 30,1). Mais « celui qui supplante » lui dira en se moquant : tu as commis une grande erreur; je ne suis pas à la place de Dieu qui seul peut ouvrir les matrices des âmes, y semer les vertus, les rendre grosses, et leur faire enfanter l'honnèteté: remarque ta sœur Léa, et tu trouveras qu'elle ne reçoit d'aucun être du devenir la semence et le germe, mais de Dieu lui-même : « Car le Seigneur ayant vu que Léa était haïe lui ouvrit la matrice; et Rachel était stérile » (Gen. 29,31). [181] Vois encore la subtilité qu'il y a ici : Dieu ouvre les matrices de la vertu, en y semant les actions honnêtes; mais la matrice qui a reçu de Dieu la vertu, enfante un fils non pas pour Dieu (l'Être n'a en effet besoin de rien), mais pour moi Jacob. C'est sans doute à cause de moi que Dieu sema dans la vertu, et non pour lui. Autre se trouve donc le mari de Léa, dont il n'est rien dit; autre le père des enfants de Léa; le mari, c'est celui qui ouvre la matrice; le père des enfants, c'est celui pour qui il est dit qu'elle les enfante (2).

pas au corps, mais seulement à l'âme (Quis rer. divin. heres, 110) (cf. les Id. phil., p. 110).

<sup>(2)</sup> Sentiment analogue chez les Stoïciens, Sén., *Epist.* 108, 8 : omnibus natura fundamenta dedit semenque virtutum.

LXIV 182 «Και έγθραν θήσω άνα μέσον σου και άνα μέσον της γυναικός » (Gen. 3, 15). "Οντως έστιν ήδονή έγθρον αϊσθήσει, καίτοι δοκούν ένίοις μάλιστα είναι φίλον: άλλ' ώσπερ τὸν κόλακα οὐκ ἄν τις έταῖρον εἴποι - νόσος γάς φιλίας ή κολακεία — ούδε την έταίραν εύνουν έραστη τοῖς γὰρ διδομένοις, οὐα αὐτῷ, προσπέπονθεν. ούτω και την ηδονην έζετάζων εύρησεις νόθον οικειότητα ύποδυομένην πρός αἴσθησιν. [183] "Όταν γέ τοι κορεσθώμεν ήδονης, εκπίπτει των τόνων ήμων τὰ αἰσθητήρια ή τούς οἴνω ἢ ἔρωτι μεθύοντας οὐ καταμανθάνεις, ὅτι ὁρῶντες ούγ όρῶσι καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσι καὶ τῶν ἄλλων αίσθήσεων άφήρηνται τὰς ἀχριβεῖς ἐνεργείχς; ἔστι δ' ότε καὶ διὰ πλήθος ἄμετρον τροφής άπαντες οι τόνοι των αισθήσεων ύφείθησαν ύπνου καταλαμδάνοντος, ός καί τούνομα έσγεν ἀπὸ τῆς ὑφέσεως αὐτῶν γαλᾶται γὰς τότε τό αἰσθητικὸν ὄργανον, ὥσπερ ἐν ταῖς ἐγρηγόρσεσιν ἐπιτείνεται, μηχέτι χωφάς τὰς ἀπό τοῦ ἐχτὸς πλήξεις δεγόμενον άλλὰ γεγωνυίας καὶ ἐναργεῖς τήν τε ήγὴν ἄγοι τοῦ νοῦ διαδιδούσας. δεῖ γὰρ αὐτὸν πληγθέντα γνωρίσαι το έκτος καὶ λαδεῖν αὐτοῦ τύπον ἐναργῆ. LXV [184] Τήρει δ' ὅτι ούχ εἶπεν « ἔγθραν θήσω σοὶ καὶ τῆ γυναικί », άλλὰ « ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ τῆς γυναικός ». Διὰ τί δέ; ὅτι περὶ τὸ μέσον καὶ ώς ἀν ἐν μεθορίω κείμενον ήδονῆς καὶ αὶσθήσεως γίνεται τούτων ὁ πόλεμος. Τὸ δὲ μέσον ἀμφοῖν | ἐστι τὸ πότιμον,

LXIV [182] « Et je mettrai la haine entre toi et entre la femme » (Gen. 3,15). Le plaisir est réellement l'ennemi de la sensation, bien qu'il paraisse à certains en être plutôt l'ami. Mais on n'appellerait pas ami un flatteur (car la flatterie est la maladie de l'amitié), et on ne dirait pas d'une courtisane qu'elle a de bons sentiments envers son amant (car elle a ces sentiments pour ce qu'il donne, non pour lui). De la même façon, en examinant le plaisir, on verra que la parenté avec la sensation dont il se réclame est celle d'un bâtard. [183] Lorsque nous sommes rassasiés de plaisir, nos organes sensibles baissent de ton. Ne remarques-tu pas que ceux qui sont ivres en voyant ne voient pas, en entendant n'entendent pas, et se trouvent privés d'exactitude dans les actes des autres sensations? Quelquefois par une excessive quantité de nourriture tous les tons des sensations se sont relâchés, et le sommeil survient, qui a même tiré son nom du relâchement des sensations. Alors l'organe sensible se détend, comme il se tend dans la veille, où les chocs qu'il reçoit de l'extérieur ne sont plus assourdis mais sonores et clairs, élevant leur bruit jusqu'à l'intelligence; celle-ci ayant reçu le choc doit connaître l'objet extérieur et en recevoir une claire empreinte (1).

LXV [184] Considère qu'il n'a pas dit : je mettrai la haine pour toi et pour la femme, mais : entre toi et la femme. Pourquoi? C'est que la guerre qu'ils se font naît au milieu et en quelque sorte dans l'intermédiaire

<sup>(1)</sup> Sur cet effet du plaisir, cf. Plut. ap. Stobée, Floril.. 6, 43: τὰ σώματα ἀνίησιν. — παραιρεῖται τὸν τόνον,... ἀναχαλῶσα τὴν ἐσχύν.

τὸ ἐδώδιμον, τὸ εὐτρεπές πρὸς τὰ τοιαύτα πάντα ὧν έκαστον αίσθητόν τέ έστι καὶ ποιητικόν ήδονης. "Όταν ούν ἀπλήστως έμφορηθή τούτων ή ήδονή, βλάδην εύθυς εἰργάσατο αἰσθήσει. [185] Τὸ δ' « ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καί τοῦ σπέρματος αὐτῆς » εἴρηται πάλιν φυσικώς. σπέρμα γὰρ πᾶν ἐστι γενέσεως ἀργή: ἀργή δε ήδονης μέν ού το πάθος, [άλλ.] άλογος όρμή, αισθήσεως δε ό νούς, ἀπὸ γὰρ τούτου καθάπερ τινὸς πηγής αι αισθητικαί τείνονται δυνάμεις, μάλιστα κατά τὸν ἱερώτατον Μωυσην, ός εκ του Άδαμ πεπλάσθαι φησί την γυναϊκα, την αϊσθησιν έχ τοῦ νοῦ. "Όπερ οὖν ήδονή πρός αἴσθήσιν, τοῦτο πάθος πρός νοῦν, ὥστ' ἐπειδὴ ἐκεῖνα ἐγθρά, καὶ ταῦτ' ἄν είη πολέμια. LXVI [186] Καὶ περιφανής έστιν ο τωνδε πόλεμος κατά γοῦν τὰς ἐπικρατείας τοῦ νοῦ, ὅτε τοῖς νοητοίς καὶ ἀσωμάτοις παραβάλλει, φυγαδεύεται το πάθος. καὶ ἔμπαλιν ὅταν τοῦτο νικήση νίκην κακήν, εἴκει ὁ νοῦς κωλυόμενος προσέγειν έαυτῷ καὶ τοῖς έαυτοῦ πᾶσιν ἔργοις. Φησί γοῦν ἐν ἐτέροις, ὅτι « ὅταν μὲν ἐπῆρε γεῖρας Μωνσῆς, κατίσχυεν Ἰσραήλ, όταν δε καθῆκε, κατίσχυεν Άμαλήκ » (Exod. 17,11), τοῦτο παριστάς ότι, ὁ νοῦς έπειδαν μεν έξάρη αύτον των θνητών καὶ μετεωρισθή, ρώννυται τὸ ὁρῶν τὸν θεόν, όπερ ἐστὶν Ἰσραήλ, ἐπειδάν δὲ καθή τους ίδίους τόνους και έξασθενήση, αυτίκα το πάθος

du plaisir et de la sensation. Ce milieu entre les deux c'est la boisson, l'aliment, et ce qui est propre à de pareilles fonctions, comme l'est chaque être sensible et chaque cause de plaisir (1). Lorsque le plaisir s'en est gorgé insatiablement, il a porté un dommage immédiat à la sensation. [185] Les mots : « entre ta semence et sa semence », sont bien aussi conformes à la nature : car toute semence est principe de génération: le principe du plaisir c'est la passion, l'inclination irrationnelle; le principe de la sensation, c'est l'intelligence; d'elle comme d'une source, s'étendent les puissances sensitives; et ceci est surtout conforme au très saint Moïse qui dit que la femme a été façonnée d'Adam, la sensation de l'intelligence. Ce que le plaisir est à la sensation, la passion l'est donc à l'intelligence, et puisque plaisir et sensation se haïssent, passion et intelligence seraient aussi des ennemis. LXVI [186] Et leur guerre est bien visible. Lorsque l'intelligence domine, en s'appliquant aux intelligibles et aux incorporels, la passion est en fuite; inversement, lorsque celle-ci remporte une mauvaise victoire, l'intelligence cède, empêchée de s'appliquer à ellemême et à tous ses actes. Et de fait il dit ailleurs : « Lorsque Moïse levait les mains, Israël était fort; lorsqu'il les abaissait. Amalek avait la force » (Exod. 17,11. Il montre que l'intelligence en s'élevant en dehors des choses mortelles, et en s'exaltant, donne de la force à ce qui voit Dieu, c'est-à-dire à Israël; mais

<sup>(1)</sup> Sur ce milieu, cf. Arist., De anima, III, 7, 3: ἔστι τὸ ἢὸεσθαι... τὸ ἐνεργεῖν τῷ αἰσθητικῷ μεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κάκον.

COMMENTAIRE.

ίσχύσει, 'Αμαλήκ, ος έρμηνεύεται λαός έκλείχων σντως γάρ διεσθίει την όλην ψυχην καὶ έκλιχμαται, μηδέν έν αὐτη σπέρμα η ζώπυρον άρετης ύπολείπων. [187] Παρό καὶ λέγεται « ἀρχη έθνων 'Αμαλήκ » (Num. 24,20), ὅτι των μιγάδων καὶ συγκλύδων καὶ πεφυρμένων άδουλεὶ τὸ πάθος ἄρχει καὶ κυριεύει. Διὰ τούτου πᾶς ὁ ὑυχης ἀναρριπίζεται πόλεμος αἶς γοῦν χαρίζεται διὰνοίαις ὁ θεὸς εἰρήνην, ταύταις ὁμολογεῖ ἀπαλείψειν « τὸ μνημόσυνον 'Αμαλήκ ἐκ τῆς ὑπ' οὐρανόν » (Exod 17,14).

LXVII [188] Το δὲ « αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σύ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν » (Gen. 3, 15) τη μέν φωνή βαρδαρισμός έστι, τῷ δὲ σημαινομένω κατόρθωμα τῷ γάρ ὄφει λέγεται περί της γυναικός, ή δε γυνή « αὐτός » οὐκ ἔστιν, ἀλλ' « αὐτή ». Τί οὖν λεκτέον; ἀπό τοῦ πεοὶ της γυναικός λόγου μετελήλυθεν έπὶ τὸ σπέρμα καὶ τὴν άρχην αύτης άρχη δε ήν αισθήσεως | ό νούς ούτος δε άρρην, ἐφ' οῦ χρὴ λέγειν αὐτὸς καὶ αὐτοῦ καὶ τὰ τοιαῦτα. 'Ορθῶς οὖν τῆ ἡδονῆ λέγεται, ὅτι ὁ νοῦς σου τηρήσει τὸ κεφάλαιον καὶ ἡγεμονικόν δόγμα, καὶ σὸ τηρήσεις αὐτοῦ, τοῦ νοῦ, τὰς ἐπιδάσεις καὶ ἐφιδρύσεις τῶν ἀρεσκόντων, αἶς αί πτέρναι κατὰ λόγον εἰκάσθησαν. LXVIII [189] Τὸ δὲ « τηρήσει » δύο δηλοί· έν μεν τὸ οἶον διαφυλάζει καὶ διασώσει, έτερον δε τὸ ἴσον τῷ ἐπιτηρήσει πρὸς ἀναίρεσιν. Ανάγκη δέ τὸν νοῦν ἢ φαῦλον ἢ σπουδαῖον εἶναι ὁ μὲν οὖν ἄφρων φύλαξ καὶ ταμίας ὰν γένοιτο τῆς ήδονῆς, γαίρει lorsqu'elle a affaibli et exténué sa tension propre, tout de suite la passion aura de la force, c'est-à-dire Amalek qui se traduit « peuple qui lèche »; car réellement il dévore et absorbe l'âme tout entière en n'y laissant aucune semence ni étincelle de vertu. [187] C'est pourquoi il est dit: « Amalek souveraineté des nations » (Nomb. 24.20); malgré notre volonté, la passion est souveraine et maîtresse de ce qui est en nous mélangé, confus et confondu. Par elle se ranime toute guerre dans l'âme; et dans les pensées auxquelles Dieu donne la paix, il reconnaît qu'il effacera « le souvenir d'Amalek de dessous le ciel » (Exod. 17.14).

LXVII [188] Les mots : « il guettera ta tête. et tu le guetteras au talon » (Gen. 3.15), sont littéralement un barbarisme, mais corrects au point de vue du sens. Il est parlé au serpent de la femme; et la femme n'est pas « il » mais « elle ». Que faut-il dire? Il est passé dans son discours de la femme à la semence et au principe de celle-ci. Mais le principe de la sensation est l'intelligence, et l'intelligence est du masculin: il faut donc dire : « lui » et « de lui » et choses pareilles. Donc il est dit correctement au plaisir : l'intelligence guettera ton dogme principal et essentiel, et toi, tu guetteras les bases et les fondements des opinions de celle-ci, de l'intelligence, auxquels, dans le discours, ont été assimilés les talons. LXVIII [189] Le mot : « guettera » a deux sens; le premier c'est : gardera et conservera: l'autre. c'est : épiera pour le détruire. Nécessairement l'intelligence est ou mauvaise ou bonne. L'insensé se trouverait être le gardien et le surveillant du plaisir: car il s'en réjouit; et le sage

γάρ αὐτῆ, ὁ δὲ σπουδαῖος ἐγθρός, καραδοκῶν ὅτε ἐπιθέμενος Ισγύσει καθελεῖν αὐτὴν εἰσάπαν. Και μὴν ἔμπαλιν ή ήδονή τοῦ μέν ἄφρονος διατηρεί την ἐπίδασιν, τοῦ δὲ σοφοῦ λύειν καὶ ἀναιρεῖν ἐπιγειρεῖ τὴν ἔνστασιν, ἡγουμένη τόν μέν κατάλυσιν αὐτῆς μελετᾶν, τὸν δ' ἄφρονα δι' ων μάλιστα σωθήσεται. 100 'Αλλ' όμως πτερνίζειν δοχούσχ καὶ ἀπατᾶν τὸν ἀστεῖον αὐτὴ πτερνισθήσεται πρὸς τοῦ πάλην ήσκηκότος Ίακώδ — πάλην δ' οὐ τὴν σώματος άλλ' ήν παλαίει ψυγή πρός τους άνταγωνιστάς τρόπους αυτής πάθεσι καὶ κακίαις μαγομένη. — και ου πρότερον άνήσει πτέρναν τοῦ πάθους, πρὶν ἀπειπεῖν αὐτὸ καὶ ὁμολογῆσαι, ότι ἐπτέρνισται καὶ νεκίκηται δίς, ἔν τε τοῖς πρωτοτοκίοις καί ἐν τῷ εὐλογιστεῖν. [191] « Δικαίως » γάρ σησιν « ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰακώδ, ἐπτέρνικέ με γαρ ἤδη δεύτερον τότε τὰ πρωτοτόχιά μου είληφε, καὶ νῦν είληφε την ευλογίαν μου » (Gen. 27,36). Πρεσδύτερα δέ ό μέν φαῦλος ήγεῖται τὰ σώματος, ὁ δ' ἀστεῖος τὰ ψυχής, π καὶ πρὸς ἀλήθει άν ἐστιν, οὐ γρόνω ἀλλὰ δυνάμει καὶ ἀξιώματι πρεσδύτερα καὶ πρώτα ὄντως, ώς καὶ ἄργων ἐν πόλει ήγεμονίς δε του συγκρίματος ή ψυγή. LXIX [192] Είληφεν οὖν τὰ πρῶτα ὁ πρῶτος κατ' ἀρετήν, ἃ καὶ ἐπέ-

<sup>(1)</sup> Tout le développement qui suit sur l'esclavage (195-200) a deux motifs d'inspiration différents : 1° les paradoxes storciens : sapiens solus liber; insipientes omnes servi (Cic., Acad. pr., II, 136; Arnim, Fragm., III, 156, 14); mais cette servitude est interprétée (198-199) comme une fausse croyance à notre

son ennemi: car il attend, en l'épiant. d'avoir la force. en l'attaquant. de le détruire complètement. Inversement le plaisir conserve ce qui sert d'appui à l'insensé: mais il essaye de détruire et de faire disparaître l'appui du sage, parce qu'il pense que l'un médite sa destruction, et l'autre, l'insensé, veut ce qui sera le plus propre à le conserver. [190] Cependant le plaisir qui croit supplanter et tromper le sage sera lui-même supplanté par celui qui s'est exercé à la lutte, Jacob (non pas la lutte du corps, mais celle que l'ame entreprend contre ses adversaires, en luttant contre les passions et les vices). Il n'abandonnera pas le « talon » de son adversaire, la passion, avant qu'elle n'ait reculé et reconnu avoir été vaincue deux fois, pour ce qui est du droit d'aînesse et de la bénédiction. [191] « C'est justement, dit-il en effet. qu'il a été appelé Jacob: car maintenant il m'a supplanté une deuxième fois; alors il m'avait pris mon droit d'aînesse, et maintenant, il m'a pris ma bénédiction » (Gen. 27.36). Le méchant croit que les choses corporelles sont les plus anciennes: pour le sage, ce sont les choses de l'âme, qui véritablement, non pas chronologiquement mais en pouvoir et en dignité, sont réellement plus anciennes et primitives : l'âme est maîtresse du composé (1). LXIX [192] L'être premier en vertu a donc pris les choses primitives, qui, aussi bien lui ont appartenu: car il a pris aussi la bénédiction accom-

indépendance: 2º l'idée platonicienne du dualisme de la partie rationnelle, la meilleure et la souveraine, et de la partie irrationnelle, pour laquelle c'est une vertu de se soumettre à la première.

Καλεν αὐτὸν εἴληφε γὰρ καὶ (τὸ) εὐλογιστεῖν σὺν εὐγαῖς τελείαις. Μάταιος δέ καὶ οἰησίσοφος ὁ λέγων « τὰς ἐμὰς εὐλογίας καὶ τὰ ἐμὰ πρωτοτόκια εἴληφεν »· οὐ γὰρ τὰ σά, ο ούτος, λαμθάνει, άλλα τοῖς σοῖς τὰ ἐναντία τὰ μέν γάρ σὰ δουλείας, τὰ δ' ἐκείνου δεσποτείας ἢζίωται: [193] καί εί άγαπήσεις δούλος γενέσθαι του σοφού, νουθεσίας καί σωφρονισμού κοινωνήσεις, άμαθίαν και άπαιδευσίαν κήρας ψυγής ἀποδαλών εὐγόμενος γάρ ὁ πατής σοί φησιν, ότι « τῷ ἀδελοῷ σου δουλεύσεις » (Gen. 27,40) άλλ' ούγὶ νῦν - οὐ γὰρ ἀνέξεταί σε ἀφηνιάζοντα, - ἀλλ' όταν « ἐκλύση τὸν ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραγήλου σου » (ibid.), τὸ αύχημα καὶ φρύαγμα ἀποδαλων ο ἐκτήσω ὑποζεύξας σεαυτόν οχήματι παθών, ήνιογούσης άφροσύνης. [194] Νυνί μεν δούλος εί γαλεπών και άφορήτων των έν σαυτώ δεσποτών, οξς νόμος έστὶ μηδένα έλεύθερον ποιείν έὰν δὲ τούτους δρασμῷ γρησάμενος καταλίπης, ὑποδέζεταί σε φιλόδουλος δεσπότης ἐπ' ἐλπίσι γρησταῖς ἐλευθερίας καὶ οὐκ έκδώσει έτι τοῖς προτέροις δεσπόταις, μαθών παρά Μωυσέως δίδαγμα καὶ δόγμα ἀναγκαῖον, « μὴ παραδιδόναι παῖδα τῷ κυρίῳ, ὑς προστέθειται αὐτῷ παρὰ τοῦ κυρίου. μετά γάρ αὐτοῦ κατοικήσει ἐν παντὶ τόπω, 🧓 ἐὰν ἀρέσκη αὐτῷ » (Deut. 23, 15. 16). LXX [195] 'Αλλ' ἔως οὐκ άποδέδρακας, έτι δ' έγκεγαλίνωσαι ταῖς ἐκείνων τῶν δεσποτών ήνίαις, ανάξιος εί δουλεύειν σοφώ τεχμήριον μέγιστον ήθους άνελευθέρου καὶ δουλοπρεπούς παρέγεις, όταν λέγης « τὰ έμὰ πρωτοτόκια καὶ τὰς έμὰς εὐλογίας » (Gen. 27,36) είς ἄμετρον γὰρ ἀμαθίαν κεγωρηκότων

pagnée de vœux parfaits (Gen. 27,28). C'est de la vanité et de la fausse sagesse de dire : il a pris mes bénédictions et mon droit d'aînesse; ce qu'il prend n'est pas à toi, mais le contraire de ce qui est à toi; ce qui t'appartient a mérité l'esclavage, et ce qui lui appartient la souveraineté. [193] Te contenteras-tu de devenir esclave du sage? Tu auras part aux réprimandes et aux blàmes, ayant rejeté les malheurs de l'àme. l'ignorance et la grossièreté; car ton père te dit sous forme de vœu : « Tu seras l'esclave de ton frère » (Gen. 27,40): et non pas actuellement (car il ne te supportera pas indocile), mais « lorsque tu délieras le joug de ton cou », que tu auras rejeté l'orgueil et la fierté que tu avais acquis. en te mettant sous le joug du char des passions guidé par l'imprudence. [194] Actuellement, tu es l'esclave de maîtres intérieurs cruels et insupportables, dont la loi est de ne libérer personne; si tu les quittes par la fuite, un maître ami des esclaves t'accueillera avec l'espoir heureux de la liberté; et il ne te rendra pas à tes premiers maîtres, avant reçu de Moïse cette instruction et ce dogme nécessaires, « de ne pas livrer au maître l'esclave qui s'est approché de lui en venant de chez son maître; car il habitera avec lui, en tout lieu où il lui plaira » (Deut. 23,15,16). LXX [195] Tant que tu n'es pas en fuite, et que tu te trouves encore guidé par les rênes de ces maîtres-là, tu es indigne d'être l'esclave du sage : tu donnes la plus grande preuve d'un caractère sans liberté et servile, en disant : « mon droit d'aînesse et mes bénédictions » (Gen. 27,36); ce sont les mots d'êtres arrivés à une ignorance sans mesure, puisque

αίδε αί φωναί, έπειδή μόνω άρμόττει θεώ λέγειν το έμόν, αύτοῦ γὰς όντως κτήματα μόνου τὰ πάντα. [196 Διό καὶ μαςτυρήσει, όταν φη « τὰ δωςά μου, δόματά μου, καςπώματά μου διατηρήσεις » (Num. 28,2), ότι δώρα δυμάτων διαφέρει τὰ μέν γὰς ἔμφασιν μεγέθους τελείων άγαθών δηλοῖ, ά τοῖς τελείοις γαρίζεται ό θεός, τά δ΄ εἰς βραγύτατον ἔσταλται, ὧν μετέγουσιν οἱ εὐφυεῖς άσκηταὶ οἱ προκόπτοντες. 197 Οδ γάριν καὶ 'Αξραάμ. ακολουθών τῷ θεοῦ θελήματι τὰ μὲν ὑπάργοντα, ἀπες ἦν αὐτῷ ἐκ θεοῦ, κατέγει, ἀποπέμπεται δὲ τὴν ἔππον τοῦ βασιλέως Σοδόνων (Gen. 14,21 ss.), ώς και τα ύπαρκτα τῶν παλλακῶν. Καὶ Μωυσῆς μέντοι τὰ μέγιστα δικαιονομεϊν άξιοῖ καὶ περὶ τῶν μεγίστων, τὰ δὲ βραγέα τῶν κριμάτων ἐπιτρέπει τοῖς δευτερεύουσι σκοπεῖν (cf. Exod. 18,26). [198] "Όστις δέ τολμά λέγειν έαυτοῦ τι είναι, δούλος τὸν πάντα αἰῶνα γεγράψεται, ώσπεο ὁ λέγων « ήγάπηκα τὸν κύριόν μου καὶ τὴν γυναῖκά μου καὶ τὰ παιδία μου, οὐκ ἀποτρέγω ἐλεύθερος » (Exod. 21,5). Εὖ γε τὸ ἑαυτῷ ὁμολογῆσαι δουλείαν πῶς γὰρ ὁ λέγων ού δούλος Έμιος ο κύριος νούς έστι, κύριος έαυτού καί αύτοκράτωρ έμη καὶ ή αἴσθησις, αὕταρκες τῶν σωμάτων κριτήριον έμα καὶ τὰ τούτων ἔκγονα, τοῦ μὲν νοῦ τὰ νοητά, τῆς δ' αἰσθήσεως τὰ αἰσθητά ἐπ' ἐμοὶ γὰο τὸ νοείν, τὸ αἰσθάνεσθαι. [199] 'Αλλὰ μή μόνον έαυτοῦ καταμαρτυρείτω, άλλά καὶ ύπὸ τοῦ θερῦ καταδικασθείς

à Dieu seul il convient de dire : le mien, toute chose étant réellement sa possession à lui seul. [196] Aussi il témoignera en disant : « Tu conserveras mes dons, mes présents, mes offrandes » (Nomb. 28,2). Dons diffère de présents: l'un indique qu'il laisse entendre la grandeur des biens parfaits, ceux dont Dieu fait la grâce aux parfaits; l'autre se trouve restreint à un sens moindre: ce sont les biens auxquels ont part les ascètes de bon naturel, ceux qui sont en progrès. [197] C'est pourquoi Abraham, conformément à la volonté de Dieu. retient les biens, qui lui venaient de Dieu, mais renvoie la cavalerie du roi de Sodome (Gen. 14,21 ss.), comme aussi les biens des concubines. Et Moïse juge à propos de donner les plus importants arrêts de justice dans les affaires les plus importantes; mais il confie les jugements moins importants à ceux qui viennent en second, pour examiner les affaires (Exod. 18,26). [198] Quiconque ose dire que quelque chose est à lui, sera inscrit comme esclave pendant toute l'éternité, par exemple celui qui dit : « J'ai aimé mon seigneur, ma femme et mes enfants; je ne m'éloigne pas pour être libre » (Exod. 21.5). Il est bien de reconnaître soi-même son esclavage; comment, en effet, n'est-il pas esclave celui qui dit : mon seigneur c'est l'intelligence, car elle est maîtresse et souveraine d'elle-même; la sensation aussi, suffisante pour discerner les corps, est à moi: à moi sont leurs progénitures, celle de l'intelligence, les intelligibles, et celle de la sensation, les sensibles: car de moi il dépend de penser et de sentir. [199] Que non seulement il porte témoignage contre lui-même,

αἰωνίαν καὶ βεδαιοτάτην ὑπομενέτω δουλείαν κελεύοντος τό τε οὖς τρυπᾶσθαι, ἵνα μὴ παραδέξηται λόγους ἀρετῆς, καὶ δουλεύειν τὸν αἰῶνα τῷ νῷ καὶ τῷ αἰσθήσει, κακοῖς καὶ ἀνηλεέσι δεσπόταις.

LXXI 200] « Καὶ τἢ γυναικὶ εἶπε Πληθύνων πληθυνώ τάς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου » (Gen. 3, 16). Τῆς γυναικός, ήτις αἴσθησις ῆν, ἴδιόν ἐστιν ἀλγηδών πάθος. ή λύπη καλεῖται περὶ ο γάρ γίνεται το ήδεσθαι, περί τοῦτο καὶ τὸ άλγεῖν ἡδόμεθα δὲ διὰ τῶν αἰσθήσεων, ώστε ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀλγοῦμεν δι' αὐτων. 'Αλλ' ὁ μέν σπουδαῖος καὶ κεκαθαρμένος νοῦς ἐλάγιστα άλγεῖ, ήκιστα γὰρ ἐπιτίθενται αὐτῷ αἱ αἰσθήσεις τῷ δ' άφρονι περιττεύει τὸ πάθος οὐδεν έγοντι ἀλεζιφάρμακον έν τη ψυγή, ῷ τὰς ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ αἰσθητῶν κῆρας άμυνεῖται. [201] "Ωσπερ γὰρ ἐτέρως τύπτεται ὁ άθλητής καὶ ὁ δοῦλος, ὁ μέν καθ' ὑπόπτωσιν ἐνδιδοὺς πρός τὰς αἰκίας καὶ ὑπείκων, ὁ δ' ἀθλητης ἀντέγων καὶ άντιστατῶν καὶ τὰς ἐπιφερομένας (πληγὰς) ἀποσειόμενος, καὶ κείρεις έτέρως μεν ἄνθρωπον, έτέρως δὲ τὸ κώδιον — τὸ μὲν γὰρ ἐν τῷ πάσγειν μόνον ἐξετάζεται, ὁ δ' άνθρωπος καὶ άντιδρᾶ καὶ ὥσπερ άντιπέπονθε σχηματίζων έχυτὸν πρὸς τὸ κείρεσθα:, — [202] ούτως ὁ μέν άλόγιστος άνδραπόδων δίκην έτέρω ύπείκει καὶ ύποπίπτει ταῖς άλγηδόσιν ὡς ἀφορήτοις δεσποίναις ἀντιδλέψαι πρὸς αύτας άδυνατῶν, ἄρρενας καὶ έλευθέρους σπᾶν μη δυνάmais que, condamné par Dieu, il subisse un esclavage éternel et assuré: Dieu ordonne qu'on lui perce l'oreille, pour qu'il ne reçoive pas les paroles de vertu, et qu'il soit esclave pour l'éternité de l'intelligence et de la sensation, maîtres méchants et impitoyables.

LXXI [200] « Et il dit à la femme : En multipliant, je multiplierai tes peines et ton gémissement » (Gen. 3,16). La femme, qui est la sensation, a pour passion propre la souffrance, qui est appelée peine; car où se produit le plaisir, se produit aussi la souffrance. Nous avons du plaisir par les sensations, de sorte que nécessairement nous souffrons aussi par elles (1). L'intelligence sage et purifiée souffre le moins; car les sensations l'attaquent le moins; mais cette passion devient excessive chez l'insensé qui n'a dans l'âme aucun remède pour se défendre des malheurs issus des sensations et des sensibles. [201] C'est d'une autre façon que l'athlète et l'esclave sont frappés; l'un, d'une manière passive, s'abandonne aux mauvais traitements et cède; mais l'athlète résiste, tient bon, et repousse les coups qu'on lui porte. C'est d'une autre façon que l'on tond un homme, et une toison de brebis; celle-ci se trouve seulement dans un état passif; l'homme agit et pâtit tour à tour, en se prêtant, par son attitude, à la tonte. [202] De même, l'être sans raison, comme les esclaves, cède et se soumet aux souffrances, comme à des maîtresses insupportables, sans pouvoir les regarder en face, ni tirer d'elles des pensées mâles et

<sup>(1)</sup> Comp. De ebriet., 8, et Platon, Phédon, 60 b-c, εαν δέ τις διώχη το ετερον....., αναγχάζεσθαι λαμβάνειν και το ετερον.

μενος λογισμούς, παρό δή και πλήθος άπειρον διά των αισθήσεων αυτώ των όδυνηρων έπαντλεῖται, ό δ΄ επιστήμων άθλητοῦ τρόπον μετὰ δυνάμεως και ρώμης καρτερᾶς ἀντιδὰς πρός τὰ ἀλγεινὰ πάντα ἀντιπνεῖ, ὡς μὴ τιτρώσκεσθαι πρός αυτών, ἀλλ' έξαδιαφορείν ἕκαστον, καί μοι άλγηδόνα οὕτως.

(Πίμποη), κάταιθε σάρκας, εμπλήσθητί μου πίνουσα κελαινόν αξμα: πρόσθε γὰρ κάτω γῆς εξσιν ἄστρα, γῆ δ' ἄνεισ' ἐς αἰθέρα, πρὶν ἐζ ἐμοῦ σοι θῶπ' ἀπαντῆσαι λόγον.

LXXII [203] "Ωσπερ δε τῆ αἰσθήσει τὰ ἀλγείνα πάντα παραυξήσας τέθεικεν ὁ θεός, οὕτω τῆ σπουδαία ψυχῆ πλῆθος ἄφθονον ἀγαθῶν δεδώρηται. Φησὶ γοῦν ἐπὶ τοῦ τελείου ᾿Αβραὰμ τὸν τρόπον τοῦτον « κατ' ἐμαυτοῦ ὥμοσα, λέγει κύριος οὖ εἴνεκα ἐποίησας τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ἐρείσω τοῦ υἰοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι' ἐμέ, ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης » (Gen. 22,16. 17). Εῦ καὶ τὸ ὅρκῳ βεδαιῶσαι τὴν ὑπόσχεσιν καὶ ὅρκῳ θεοπρεπεῖ ὁρῆς γὰρ ότι οὐ καθ' ἐπέρου ὀμνύει θεός, οὐδὲν γὰρ αὐτοῦ κρεῖττον, ἀλλὰ καθ' ἐαυτοῦ, ὅς ἐστι πάντων ἄριστος. [204] "Ερασαν δέ τινες, ὡς ἀνοίκειον ἦν ὀμνύναι ὁ ὅρκος γὰρ πίστεως ἕνεκα παραλαμβάνεται, | πιστὸς δὲ μόνος ὁ θεὸς καὶ εἴ τις θεῷ φίλος, καθάπερ Μωυσῆς λέγεται « πιστὸς έν παντὶ τῷ

libres; c'est pourquoi les douleurs s'épanchent sur lui, en grande abondance, par les sens. Mais le savant, comme l'athlète, a résisté avec une force et une vigueur soutenue; il s'oppose à toutes les souffrances pour ne pas être blessé par elles et transformer chacune en chose indifférente; il me paraît, dans sa fougue, adresser à la souffrance ces vers d'une tragédie : « Brûle, enflamme ma chair; rassasie-toi de moi en buvant mon sang noir; les astres iront sous la terre, et la terre montera jusqu'à l'éther, avant que tu n'aies trouvé de moi un discours flatteur » (1. LXXII [203] Comme Dieu ayant multiplié les souf-frances les a placées dans la sensation, ainsi il a fait don à l'âme sage d'une abondante multitude de biens. Il parle d'Abraham, le parfait, dans les termes suivants : « Je l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur ; parce que tu as accompli cette parole et qu'à cause de moi. tu n'as pas épargné ton fils aimé, certes en bénissant je te bénirai, et en multipliant je multiplierai ta postérité comme les astres du ciel et le sable qui est au rivage de la mer » (Gen. 22,16,17). Il est bien d'assurer sa promesse par un serment et par un serment qui convient à Dieu; tu le vois, Dieu ne jure pas par un autre; car il n'y a rien de meilleur que lui, mais par lui-même, qui est le meilleur de tous. [204] Quelques-uns ont dit qu'il ne lui convenait pas de jurer; car le serment est reçu comme preuve de bonne foi: mais Dieu seul est croyable (ainsi que les amis de

<sup>(1)</sup> Mots d'Hercule: Eurip., Fragm., 688 Nauck: pour cette théorie stoicienne, comp. Cic., Tuscul., V, 26, 27.

οίκω » γεγενησθαι (Num. 12,7). "Αλλως τε και οι λόγο: τοῦ θεοῦ εἰσιν ὄρχοι καὶ νόμοι τοῦ θεοῦ καὶ θεσμοὶ (εροπρεπέστατοι τεχμήριον δε της ισγυρότητος αύτου, ο αν είπη γίνεται, όπερ ήν οἰκειότατον όρκω ωστ' ἀκόλουθον άν είη λέγειν, ότι πάντες οί τοῦ θεοῦ λόγοι εἰσὶν δοκοι βεξαιούνενοι ἔργων ἀποτελέσμασι. LXXIII 205 Φασί γε μην δοκον είναι μαρτυρίαν θεοῦ περί πράγματος άμφισδητουμένου. εί δή όμνυσιν ό θεός, έαυτώ μαρτυρεί όπερ έστιν άτοπον, ετερον γάρ δεῖ εἶναι τὸν ποιούμενον τὴν μαρτυρίαν καὶ τὸν ύπερ ου γίνεται. Τί ουν λεκτέον; πρώτον μεν ώς ουκ έστιν ύπαίτιον έαυτῷ μαρτυρεῖν τὸν θεόν τίς γὰρ ἂν ἄλλος γένοιτο ίκανός αὐτῷ μαρτυρήσαι; ἔπειτα πάντ' ἐστίν αὐτὸς έαυτῶ τὰ τιμιώτατα, συγγενής οἰκεῖος φίλος ἀρετή εὐδα:μονία μακαριότης έπιστήμη σύνεσις άργη τέλος όλον πᾶν δικαστής γνώμη βουλή νόμος πρᾶξις ήγεμονία. [206] "Αλλως τε αν το « κατ' έμαυτοῦ ώμοσα » ον γρη τρόπον ἐκδεξώμεθα, παυσόμεθα τῆς ἄγαν σοριστείας. Μήποτ' ουν έστι τοιούτον ουδέν των δυναμένων πιστούν δύναται παγίως περί θεού πιστώσαι, οὐδενί γάρ ἔδειζεν αύτοῦ τὴν φύσιν, ἀλλ' ἀόρατον αὐτὴν παντὶ τῷ γένει παρεσκεύασε· τίς ἂν ἰσγύσαι ἢ ὅτι ἀσώματον ἢ ὅτι σῶμα η ότι ποιὸν η ότι ἄποιον τὸ αἴτιον εἰπεῖν η συνόλως περί ούσίας η ποιότητος η σχέσεως η κινήσεως αύτου βεδαίως

<sup>1)</sup> Cette difficulté sur le serment de Dieu est résolue autre-

Dieu; il est dit par exemple que Moïse est devenu « croyable dans toute la maison » [Nomb. 12,7]). D'ailleurs, les paroles de Dieu sont des serments et des lois divines et des oracles très saints; et la preuve de leur force, est que ce qu'il a dit se produit, caractère propre du serment. On pourrait en conclure que toutes les paroles de Dieu sont des serments attestés par l'accomplissement des faits. LXXIII [205] Mais, dit-on, le serment consiste à prendre Dieu à témoin sur une chose douteuse; donc, si Dieu jure, il se prendra lui-même à témoin, ce qui est absurde: car autre doit être celui qui fait le témoignage, autre celui qui est pris à témoin. Que faut-il donc dire? D'abord on ne peut faire un reproche à Dieu de témoigner par lui-même; quel autre être serait en effet capable de témoigner pour lui? Ensuite, il est pour lui-même tout ce qui a le plus de prix, parent, allié, ami, vertu, bonheur, félicité, science, intelligence, souveraineté, fin, totalité, tout, juge, jugement, volonté, loi, pratique, prééminence (1). [206] D'ailleurs, si nous acceptons dans le sens qu'il faut l'expression : « j'ai juré par moi-même », nous arrêterons cette trop subtile discussion. Ce sens est le suivant : Aucun de ceux qui peuvent avoir la foi, ne peut avoir une foi solide en Dieu; car à personne il n'a montré sa nature: il l'a faite invisible à toute notre race. Qui pourrait assurer que la Cause est incorporelle ou corps, qu'elle a des qualités ou qu'elle n'en a pas: et, en général. qui

ment, Qu. in Gen., IV, 180, p. 382 (Harris, Fragments de Philon, p. 40): l'écriture s'accommode à la faiblesse humaine.

άποφήνασθαι; 'Αλλά περί γε έαυτοῦ μόνος ἰσγυριεῖται, ἐπεὶ καί μόνος άψευδως την έαυτου φύσιν ηκρίδωσε. 207 Βεβαιωτής οὖν ἰσγυρότατος έαυτοῦ τὸ πρῶτον, ἔπειτα καὶ τῶν ἔργων αύτοῦ μόνος ὁ θεός, ὥστ' εἰκότως ὧμνυε καύ έαυτου πιστούμενος έαυτόν, ο μή δυνατόν ήν άλλω. Διο καὶ ἀσεδεῖς ἂν νομισθεῖεν οἱ φάσκοντες όμνύναι κατά θεού. είκότως γάρ οὐδείς όμνυς: κατ' αὐτού, ότι γε οὐ περί της φύσεως αὐτού διαγνώναι δύναται, άλλι άγαπητόν, ἐάν (κατά) του δνόματος αὐτοῦ δυνηθώμεν, όπες ην του έρμηνέως λόγου ούτος γάρ ήμων των άτελων αν είη θεός, τῶν δὲ σοφῶν καὶ τελείων ὁ ποῶτος. 208 Καὶ Μωυσῆς μέντοι την ύπερδολην θαυμάσας τοῦ άγενήτου φησίν « καί τῷ ἐνόματι αὐτοῦ όμῷ » (Deut. 6,13), εὐγὶ αὐτῷ ίκανόν γὰς τῷ γενητῷ πιστοῦσθαι καὶ μαςτυρεῖσθαι λόγω θείω ο δε θεός αύτου πίστις έστω καὶ μαρτυρία | βεβαιοτάτη. LXXIV [209] Τὸ δὲ « οὖ εἴνεκα ἐποίησας τὸ ῥήμα τοῦτο » (Gen. 22, 16) σύμδολόν ἐστιν εὐσεδείας το γάρ ένεκα θεοῦ μόνου πάντα πράττειν εὐσεβές. Παρὸ καὶ άφειδούμεν άγαπητού τέχνου τής άρετης, του εύδαιμονήσαι, παραγωρούντες αὐτὸ τῷ δημιουργῷ, ἄξιον τὸ γέννημα κρίνοντες κτήμα θεού νομίζεσθαι, άλλά μή γενητού τινος. [210] Εῦ δὲ τὸ φάναι « εὐλογῶν εὐλογήσω » (ib. 17).

<sup>(1)</sup> Cf. la critique de Carnéade sur les Stoïciens de Cic. De

pourrait faire des démonstrations fermes sur sa substance, sa qualité, sa disposition ou son mouvement? Seul il sera assuré de lui-même, parce que seul il a connu exactement et sans erreur sa propre nature (1). [207] Donc Dieu seul est le plus sûr garant d'abord de lui-même, ensuite de ses actes, et avec raison il a juré par lui-même en s'engageant lui-même, ce qui n'était pas possible à un autre. C'est pourquoi on considérerait comme des impies ceux qui affirment qu'ils jurent par Dieu; et avec raison personne ne jure par lui, parce qu'on ne peut rien décider sur sa nature; c'est assez de pouvoir jurer par son nom, c'est-à-dire par son interprète, la Raison : c'est là le Dieu de nous autres imparfaits; le premier Dieu est Dieu des sages et des parfaits. [208] Moïse, ayant admiré la supériorité de l'être non engendré, dit : « Et tu jureras par son nom » (Deut. 6.13), non par lui; il est suffisant pour le devenir de prendre comme garantie et témoin la raison divine; que Dieu soit à lui-même son garant et son témoignage très sûr.

LXXIV [209] Les mots: « parce que tu as accomplicette parole» (Gen. 22,16), sont le symbole de la piété. Il est pieux de faire tout en vue de Dieu seul. C'est pourquoi nous ne gardons pas pour nous le fils aimé de la vertu, le bonheur; nous le cédons au démiurge, jugeant que cette progéniture est une possession digne de Dieu, et non pas d'un être du devenir. [210] Il est bien de dire: « En bénissant, je bénirai » (ib. 17): car il y en a qui font beaucoup d'actes réfléchis,

nat. d., III, 12 sq., et ch. xvII: Haec Carneades aiebat, non ut de tolleret, — sed ut stoïcos nil de diis explicare convincere COMMENTAIRE.

πολλά γάρ εὐλογιστα δρῶσί τινες, ἀλλ' οὐκ ἐπ' εὐλογίαις, έπεὶ καὶ ὁ φαῦλος ἔνια δρά τῶν καθηκόντων οὐκ ἀφ' ἔξεως καθηκούσης, καλ ό μεθύων μέντοι καλ μεμηνώς έστιν ότε νη φάλια φθέγγεταί τε καὶ ποιεί, άλλ' ούκ ἀπό νηφούσης διανοίας, και οι έτι κομιδή νήπιοι παιδες σύκ άπο λογικής έξεως - ούπω γάρ αύτούς ή φύσις λογικούς πεπαίδευκε πολλά πράττουσι καὶ λέγουσιν ὧν λογικοί. Βούλεται δε ό νομοθέτης τον σοφόν μη σγετικώς και εθαλώτως και ώς αν έκ τύγης ευλόγιστον δοκείν, αλλ' από έξεως καί διαθέσεως εὐλογίστου. LXXV 211 Οὐκ ἐζήρκεσεν ούν τή βαρυδαίμονι αἰσθήσει χρήσθαι πλουσίως ταῖς λύπαις, άλλὰ καὶ « τῷ στεναγμῷ ». "Εστ: δὲ στεναγμὸς σφοδοχ καὶ ἐπιτεταμένη λύπη τολλάκις γὰς ἀλγοῦμεν οὐγὶ στένοντες: όταν δ' ἐπιστένωμεν, ἀνιαρῶς καὶ πάνυ ομερηρῶς γρώμεθα ταϊς λύπαις. Το δε στένειν έστι διττόν έν μεν δ γίνεται περί τους έπιθυμούντας και δρεγομένους των άδικιών καὶ μή τυγγάνοντας, δ δή καὶ φαυλόν έστιν έτερον δέ δ γίνεται περί τούς μετανοούντας και άγθομένους έπὶ τῆ πάλαι τροπῆ καὶ λέγοντας Κακοδαίμονες ήμεῖς, όσον ἄρα γρόνον έλελήθειμεν νοσούντες άφροσύνης νόσον καὶ ἀνοίας καὶ ἀδικίας ἐπιτηδευμάτων. [212] Τοῦτο δ' ού γίνεται, έὰν μὴ τελευτήση καὶ ἀποθάνη έκ τῆς ψυγῆς

<sup>(1)</sup> Sén., Epist. 95, 57: Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas... rursus voluntas non erit recta, nisi habitus animi rectus fuerit (cf. la définition stoïcienne de la vertu, Arnim, Fragm., III, 48, 4: διάθεσιν δμολογουμένην).

mais non par réflexion; le méchant fait beaucoup d'actes convenables, mais non d'après une disposition convenable: l'homme ivre ou fou dit parfois les paroles et fait les actes d'un homme à jeun, mais non pas d'après une pensée sobre; les tout petits enfants, sans agir d'après une disposition rationnelle car la nature ne leur a pas encore enseigné à être raisonnables), font et disent bien des choses, comme les ètres raisonnables. Mais le législateur veut que le sage ait la raison, non pas ce semblant de raison sans disposition intérieure, sujet à l'épuisement et au hasard, mais celle qui vient d'une disposition et d'un état rationnels stables (1). LXXV [211] Il n'a pas suffi à l'infortunée sensation d'avoir des peines en abondance; elle a aussi « le gémissement ». Le gémissement. c'est une peine forte et qui s'est étendue 2. Souvent nous souffrons sans gémir; lorsque nous gémissons, c'est dans le chagrin et les larmes que nous avons nos peines. Il y a deux sortes de gémissements : l'un se produit chez ceux qui désirent et veulent les injustices sans y arriver, ce qui est mal; l'autre se produit chez ceux qui ont du repentir et de la haine pour leur ancien changement: ils disent : Malheureux que nous sommes! Combien de temps nous avons ignoré la maladie dont nous souffrions, la pratique de l'imprudence, de la sottise et de l'injustice. [212] Ceci n'arrive pas, si le roi d'Égypte, la manière d'être athée et amie du

<sup>. (2)</sup> Cf. dans les espèces de la peine suivant les Stoïciens : moeror aegritudo flebilis, et lamentatio aegritudo cum ejulatu (Cic., *Tuscul.*, IV, 17).

ό βασιλεύς της Αίγύπτου, ό άθεος καί σιλήδονος τρόπος. « μετά γάρ τὰς ἡμέρας τὰς πολλάς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ό βασιλεύς της Αίγύπτου » : εἶτ' εὐθύς ἀποθανούσης κακίας στενάζει ὁ όρων τον θεόν [καὶ] την έαυτου τροπήν, « κατεστέναξαν γάρ οἱ υἰοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ Αίγυπτιαμών έργων » (Exod. 2,23) έπεὶ ζών γε έ βασιλεύς και φιλήδονος τρόπος έν ήμεν γεγηθέναι την ύργην άναπείθει έφ' οἶς άμαρτάνει, όταν δε τελευτήση, στένει. [213] Διὸ καὶ ἐκδοὰ πρὸς τὸν δεσπότην ίκετεύουσα, μηκέτι τραπήναι μηδέ άτελή την τελείωσιν λαθείν πολλαίς γάρ ψυγαίς μετανοία γρήσθαι βουληθείσαις ούν ἐπέτρεψεν ό θεός, άλλ' ώσπερ ύπὸ παλιρροίας εἰς τούμπαλιν ἀνεγώρησαν τρόπον τινά Λώτ | γυναικός (Gen. 19,26) της λ:θουμένης διά το Σοδόμων έρᾶν καὶ εἰς τὰς κατεστραμμένας ύπὸ τοῦ θεοῦ φύσεις ἀνατρέγειν. LXXVI [214] 'Αλλά γυνί γέ φησιν ότι « ἀνέδη ή βοή αὐτῶν πρὸς τὸν θεόν » (Exod. 2,23, μαρτυρών τη τοῦ όντος γάριτι εί γάρ μη δυνατώς πρός έαυτον ἐκάλεσε τὸν ἱκέτην λόγον, οὐκ ἄν ἀνέξη, τουτέστιν ούχ αν ανεδιδάσθη και ηύξήθη και μετεωρείν ἤρζατο φυγὼν τὴν ταπεινότητα τῶν γηίνων. Διὸ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς φησιν· « ἰδού κραυγή τῶν υίῶν Ἰσραήλ ἤκει πρὸς μέ » (Exod. 3,9). [215] Πάνυ καλῶς τὸ φθάσαι μέγρι θεοῦ τὴν ίκεσίαν οὐκ ἄν δὲ ἔφθασεν, εὶ μὴ ὁ καλῶν

<sup>(1)</sup> Sur ces gémissements accompagnant le repentir. cf. Qu. in Genes., IV, 233, p. 431; in Exod., I, 15, p. 459.

<sup>(2)</sup> C'est le second degré des proficientes chez Sénèque,

plaisir ne finit pas et ne meurt pas dans l'ame : « car après beaucoup de ces jours-là, le roi d'Égypte mourut »; ensuite, dès la mort du vice, celui qui voit Dieu gémit de son propre changement : « car les fils d'Israël gémissent de leurs actions corporelles et égyptiennes » Exod. 2,23. Car s'il vit, le roi et la manière d'être intérieure amie du plaisir persuade à l'âme de se réjouir des fautes qu'elle commet; lorsqu'il meurt, elle gémit 1. 213 C'est pourquoi elle crie vers le maître, en le suppliant pour qu'elle n'éprouve plus de changement, et qu'elle n'ait pas la perfection sans son achevement. Car bien des ames ont voulu user de repentir: mais Dieu ne l'a pas permis à beaucoup; mais par une sorte de reflux elles sont revenues en arrière, comme la femme de Lot (Gen. 19,26) qui est changée en pierre pour son amour de Sodome et pour retourner en courant vers les natures qui avaient été détruites par Dieu 2. LXXVI 214 Il dit maintenant que « leur voix monta vers Dieu » [E.vod. 2,23]; il témoigne la grâce de l'Ètre; car s'il n'avait appelé à lui avec force la parole suppliante, elle ne serait pas montée, c'est-à-dire : elle n'aurait pas été élevée ni agrandie; elle n'aurait pas commencé à aller vers les hauteurs, après avoir fui la bassesse des choses terrestres. C'est pourquoi il dit dans la suite : « Voici, le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi » (Exod. 3,9. 215 Il est tout à fait bien que la supplication ait avancé jusqu'à Dieu; elle ne l'aurait pas fait, si

Epist. 75. 13: il n'y a pas pour eux securitatis suae certa possessio; possunt enim in eadem relabi.

γρηστός ην. Ένιαις δε ψυγαίς προαπαντά: « ήξω προς σε καὶ εὐλογήσω σε » (Exod. 20,24. Όρας όση τοῦ αίτίου ή γάρις φθάνοντος την ήμετέραν μέλλησιν καί προαπαντῶντος εἰς εὐεργεσίαν παντελή τής ψυγής. Καὶ γρησμός έστι δογματικός το λεγόμενον έαν γαρ έλθη είς την διάνοιαν ἔννοια θεοῦ, εὐθὺς εὐλογιστεῖ τε καὶ πάσας τας νόσους αὐτῆς ἰᾶται. [216] ή δέ γε αἴσθησις αἰεὶ λυπείται καί στένει και τίκτει μετ' όδύνης και άληγιδόνων άνηκέστων το αἰσθάνεσθαι, ώς καὶ αὐτός φησιν: « ἐν λύπαις τέζη τέχνα » (Gen. 3,16) τίχτει δε ή μεν δρασις το όρᾶν, ή δὲ ἀκοὴ τὸ ἀκούειν, ή δὲ γεῦσις τὸ γεύεσθαι, καὶ συνόλως ή αἴσθησις τὸ αἰσθάνεσθαι άλλ' ούκ ἄνευ γαλεπῆς άνίας τῷ ἄφρονι ἕκαστον τούτων ποιεῖται, ἐπιλύπως γάρ οὖτος καὶ όρἄ καὶ ἀκούει καὶ γεύεται καὶ ὀσφραίνεται καὶ κοινῶς αἰσθάνεται. LXXVII [217] "Εμπαλιν δε την άρετην εύρησεις μετά γαράς ύπερθαλλούσης Γκαί κυοφορούσαν και τον σπουδαίον σύν γέλωτι και εύθυμίκ γεννώντα καὶ τὸ γέννημα άμφοῖν αὐτὸ γέλωτ' ὄν. Ώς μέν ούν ό σοφός γαίρων άλλ' ού λυπούμενος γεννά, μαςτυρήσει λέγων ούτως ο θείος λόγος: « είπεν ο θεός τω 'Αδραάμ. Σάρα ή γυνή σου οὐ κληθήσεται Σάρα, άλλα Σάρρα αὐτῆς ἔσται τὸ ὄνομα. εὐλογήσω αὐτὴν καὶ δώσω σοι έξ αὐτῆς τέχνον » (Gen. 17,15. 16) εἶτ' ἐπιλέγει· « καὶ ἔπεσεν ᾿Αδραὰμ. ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐγέλασε καὶ εἶπεν Εἰ τῷ ἐκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ ἡ Σάρρα ἐνενήκοντα έτῶν οὖσα τέζεται; » (ib. 17). 218 Οὖτος μεν δη

<sup>(1)</sup> La présence de la notion du divin dans le repentir a été reconnue par les Stoïciens : Sén., Exhortat. fr., 54 : Magnum est nescio quid majusque quam cogitari potest, numen est,...

celui qui l'appelle n'était bon. Il vient au-devant de certaines âmes : « J'irai vers toi et je te bénirai » E.vod. 20,24. Tu vois quelle est la grâce de la Cause; elle devance notre retard et vient au-devant de nous pour l'entier bienfait de l'àme. Ces paroles sont un oracle qui contient un enseignement : Si la notion de Dieu est venue à la pensée, immédiatement elle la bénit et en guérit toutes les maladies 1. [216] La sensation est toujours dans la peine et le gémissement; elle enfante l'acte de sentir dans la douleur et des souffrances irrémédiables: comme il le dit lui-même: « Tu enfanteras dans la peine » (ien. 3,16); la vue engendre l'acte de voir. l'ouïe celui d'entendre, le goût celui de goûter. et en général la sensation l'acte de sentir; ce n'est pas sans un pénible chagrin qu'elle fait tout cela chez l'insensé: car c'est dans l'affliction qu'il voit, entend. goûte, sent les odeurs, et en général sent. LXXVII [217] Inversement, tu trouveras que la vertu est fécondée avec une joie excessive, que le sage engendre dans le rire et la confiance, et que leur produit à tous deux est lui-même le rire. Que le sage engendre dans la joie et non dans la peine, le discours divin le témoignera en disant : « Dieu dit à Abraham : Ta femme Sara ne sera pas appelée Sara, mais son nom sera Sarra » Gen. 17,15, 16 : puis il ajoute : « Abraham tomba sur la face, rit, et dit : Est-ce qu'il engendrera à cent ans, et Sarra qui a quatre-vingt-dix ans enfantera-t-elle? » ibid. 17. [218] Il se montre

nihil prodest inclusam esse conscientiam: patemus deo (cf. De Benef., VII, 1, 7).

φαίνεται γεγηθώς και γελών, ότι μέλλει γεννάν το είδαιμονείν, τον Ίσαάν γελά δε και ή άρετη Σάρρα, μαρτυρήσει δε ο αύτος λέγων ώδε: « έξέλιπε Σάροα γίνεσθαι τά γυναικεῖα, καὶ ἐγέλασε τῆ διανοία καὶ εἶπεν Οϋπω μοι γέγονε το εύδαιμονεῖν ἔως τοῦ νὸν ο δὲ κύριος μου » θείος λόγος « πρεσθύτερός έστιν » (Gen. 18,11. 12. 6 προσείναι τούτο άνάγκη καὶ πιστεύειν καλόν ύπισγνουμένω. Καὶ τὸ γέννημα δ' ἐστὶ γέλως καὶ γαρά τοῦτο γαν καί Ίσακκ έρμηνεύεται. 210 Αυπείσθω τοιγκρούν αϊσθησις, άρετη δ' αλεί χαιρέτω καλ γάρ γεννηθέντος του εύδαιμονείν φησι σεμνυνομένη. « γέλωτα ἐποίησέ μοι ό κύριος· ός γάρ αν άκούση, συγγαρείταί μοι Gen. 21. 6). Άναπετάσαντες ούν ὧτα, ὧ μύσται, παραδέζασθε τελετάς ίερωτάτας ο γέλως έστιν ή χαρά, το δε « έποίνσεν » ἴσον τῷ ἐγέννησεν, ώστ' εἶναι τὸ λεγόμενον τοιοθτον. Ίσαὰν έγέννησεν ὁ κύριος, αὐτός λάρ ματήρ έςτι τίζ τελείας φύσεως, σπείοων έν ταῖς θυγαῖς καὶ γεννῶν το εὐδαιμονείν.

LXXVIII [220] « Καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου » σησίν « ἡ ἀποστροφή σου » (Gen. 3,16). Δύο αἰσθήσεως ἄνδρες εἰσίν, ὁ μὲν νόμιμος, ὁ δὲ φθορεύς ἀνδρὸς μὲν γὰρ φθορέως) τρόπον τὸ μὲν ὁρατὸν κινεῖ τὴν ὁρασιν, ἡ δὲ φωνὴ τὴν ἀκοήν, ὁ δὲ χυλὸς τὴν γεῦσιν. καὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον παῦτα δ' ἀποστρέφει καὶ καλεῖ τὴν ἄλογον αἴσθησιν πρὸς ἐαυτὰ καὶ κατακρατεί καὶ κυριεύει το τε γὰρ κάλλος τὴν ὅρασιν ἐδουλώσατο ὅ τε ἡδὺς χυλὸς τὴν γεῦσιν καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον αἰσθητῶν τὴν κατ' αὐτὸ αἴσθη-

<sup>1</sup> Cf. Arist. Ethic Nicom., I, 9, 2 : Εὶ ... καὶ ἄλλο τι θεών ἐστι δώρημα ἀνθρώποις, εϋλογον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν θεόσδοτον εἶναι.

joyeux et rieur, parce qu'il va engendrer le bonheur, Isaac; et la vertu Sarra rit, selon le même témoin qui dit : « Les menstrues avaient disparu chez Sarra; et elle rit dans sa pensée, et dit : Le bonheur ne m'est pas encore advenu jusqu'à maintenant; mon maître », une raison divine, « est un vieillard » Gen. 18.11. 12; ceci doit lui appartenir, et il faut croire en lui quand il promet un bien. Le produit, c'est le rire et la joie: car c'est là la traduction d'Isaac. [219] Que la sensation soit donc dans la peine, et la vertu toujours dans la joie: le bonheur une fois né, elle dit avec orgueil : « Le Seigneur a fait pour moi le rire; et tous ceux qui l'apprendront, se réjouiront avec moi » 'Gen. 21,6'. Les oreilles ouvertes, à mystes, recevez les très saints mystères : le rire c'est la joie; il « a fait » est synonyme de : il a engendré, de sorte que ces mots veulent dire : le Seigneur a engendré Isaac; car il est lui-même le père de la nature parfaite, qui sème et engendre le bonheur dans les âmes (1).

LXXVIII [220] « Ton asile, dit-il, sera en ton mari » Gen. 3,16. La sensation a deux maris. l'un légitime, et l'autre un séducteur. A la façon d'un séducteur, le visible excite la vue, la voix l'ouïe, la saveur le goût, et ainsi pour chacun des autres sensibles: ils détournent et appellent vers eux la sensation sans raison: ils la dominent et la maîtrisent : la beauté s'est asservie la vue: la saveur agréable, le goût, et chacun des autres sensibles, le sens correspondant.

Sur cette génération de la joie considérée comme mystère, cf. Id. philos., p. 118, p. 245.

σιν: 221] ίδε γέ τοι τὸν λίχνον, ὡς δουλεύει ταῖς παρασκευαῖς τῶν ὅσα ὀψαρτυταὶ σιτοπόνοι τεχνιτεύουσι, καὶ τὸν σεσοδημένον περὶ μέλος, πῶς ἐπικρατεῖται ὑπὸ κιθάρας ἢ αὐλοῦ ἢ καὶ ἄδειν ἐπισταμένου. Τῷ δέ γε πρὸς τον νόμιμον ἄνδρα, τὸν νοῦν, ἀποστραφείση μεγίστη ἐστὶν ὡφέλεια αἰσθήσει.

LXXIX [222] "Ιδωμεν ούν έξης, τίνα και περί αύτου τοῦ νοῦ διεξέργεται παρά τὸν ὀρθὸν λόγον κινουμένου. «Το δε Άδαμ είπεν ο θεός "Οτι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὖ ἐνετειλάμην σοι μή φαγείν, ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες, ἐπικαπάρατος ή γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου » (Gen. 3,17). Άλυσιτελέστατόν ἐστιν άκούειν αίσθήσεως νοῦν, άλλα μη αἴσθησιν νοῦ ἀεὶ γάρ το κρεῖττον ἄργειν, το δέ γεῖρον ἄργεσθαι δεῖ νοῦς δέ κρεῖττον αἰσθήσεως. [223] "Ωσπερ οὖν ἄργοντος μέν ήνιόγου καὶ ταῖς ήνίαις τὰ ζῷα ἄγοντος ἦ βούλεται ἄγεται τὸ ἄρμα, ἀρηνιασάντων δὲ ἐκείνων καὶ κρατησάντων ό τε ήνίογος κατεσύρη πολλάκις τά τε ζωα έστιν ότε τῆ ρύμη τῆς φορᾶς εἰς βόθρον κατηνέγθη πλημμελῶς τε πάντα φέρεται, καὶ ναύς εὐθυδρομεῖ μέν, ἡνίκα τῶν οἰάκων λαβόμενος ό κυβερνήτης άκολούθως πηδαλιουγεί, περιτρέπεται δ' ότε πνεύματος έναντίου περιπνεύσαντος τζ θαλάττη ο κλύδων ενώκησεν, [224] ουτως επειδάν μεν ό της ψυγης ήνίογος ή χυβερνήτης | ό νοῦς ἄργη τοῦ

<sup>(1)</sup> Voir cet emploi d'aπόστροφος chez Plutarque, Fragm. 2.

[221] Vois donc le glouton, comme il est esclave de tous les mets préparés par l'artifice des cuisiniers et des boulangers: et cet homme agité pour un chant, comme il est dominé par une cithare, ou une flûte, ou un chanteur habile: mais la sensation qui s'est retirée vers son mari légitime. l'intelligence, en tire le plus grand profit (1).

LXXIX [222] Voyons donc ensuite ses développements sur l'intelligence même, dans son mouvement contre la droite raison. « Mais il dit à Adam : Tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre. dont je t'avais prescrit de ne pas manger; tu en as mangé: la terre est maudite dans tes œuvres » (Gen. 3.17. Il est très nuisible que l'intelligence écoute la sensation, et que la sensation n'écoute pas l'intelligence; toujours le meilleur doit commander, et le pire obéir: mais l'intelligence est chose meilleure que la sensation. [223] Quand le cocher est le maître et guide les bêtes, le char est amené où il veut; quand les bêtes ont regimbé et sont devenues maîtresses, le cocher a souvent été entraîné; quelquefois les bêtes, par l'impétuosité de leur élan. ont été jetées dans un fossé, et le tout est emporté d'un mouvement désordonné. Un vaisseau marche droit, lorsque le pilote ayant pris le gouvernail gouverne avec suite: il chavire, lorsque sous le souffle d'un vent contraire, la tempête est venue sur la mer. [224] De la même façon, lorsque le guide ou le pilote de l'âme, l'intelligence, commande à l'animal

<sup>3 7;</sup> il parle de l'ame passive qui peut être πρὸς τὸ σῶμα ἀπόστροφος ou bien τοῦ νοῦ ἀπόστροφος.

ζώου όλου καθάπερ άγεμών πόλεως, εθθύνεται ό βίος. όταν δέ ή άλογος αϊσθησις φέρηται τα πρωτεία, σύγγνοις καταλαμβάνει δεινή, οία δούλων δεσπόταις έπιτεθειμένων τότε γάρ, εὶ δεῖ τάληθες εἰπεῖν, ἐμπίπραται σλεγόμενος ό νοῦς, τῶν αἰσθήσεων τὴν φλόγα έγεισουσών τὰ αίσθητα υποβεβλημένων. LXXX 225 Και Μωνσής μέντοι δηλοί περί της τοιαύτης έυπρήσεως, ή γίνεται διά των αἰσθήσεων, τοῦ νοῦ. ὅταν λέγη: « καὶ αἱ γυναῖκες ἔτι προσεξέναυσαν πύρ έν Μωάβ » — έρμηνεύεται γάρ « έκ πατρός », δ τε πατήρ ήμιῶν ό νους ἐστι: — « τότε » γάο φησιν « έρουσιν οι αίνιγματισταί "Ελθετε είς 'Εσεδών, ένα οἰκοδομηθή καὶ κατασκευασθή πόλις Σηών. "Οτι πθο έξηλθεν έξ Έσεδών, φλόξ έκ πόλεως Σηών, και κατέφαγεν έως Μωάδ, και κατέπιε στήλας Άρνών. Οδαί σοι, Μωάδι απώλου, λαός Χαμώς. Απεδόθησαν ιοί νίολ αὐτῶν σώζεσθαι, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν αἰγμάλωτοι τὸ βασιλεῖ Αμοροχίων Σηών, καὶ τὸ σπέρμα αὐτών ἀπολεῖται Έσεδων έως Δεδών, καὶ (κί) γυναϊκές έτι προσεζέκαυσαν πος έπὶ Μωάδ » (Num. 21,27-30). 226 Έσεθων έρμηνεύεται λογισμοί ούτοι δ' είσιν αίνίγματα άσαφείας γέμοντα. Ίδε λογισμόν ζατρού κενώσω τὸν κάμνοντα, θρέψω, φαρμάκοις ιάσομαι (καί) διαίτη, τεμώ, καύσω: άλλά πολλάκις ή φύσις καὶ ἄνευ τούτων ἰάσατο καὶ μετὰ τούτων ἀπώλεσεν, ώς τους ἐατροῦ πάντας ἐπιλογισμούς ενύπνια εύρεθηναι άσαφείας και αίνιγμάτων

tout entier, comme un chef à une cité, la vie est droite 11; mais lorsque la sensation sans raison obtient le premier rang, une terrible confusion s'en empare, comme si les esclaves s'étaient imposés aux maîtres; alors, s'il faut dire vrai, l'intelligence est embrasée par le feu; les sensations ayant soumis les sensibles à leur autorité ont allumé le feu. LXXX [225] Moïse donne des indications sur un pareil embrasement de l'intelligence, qui lui vient par les sensations, en ces termes : « Et les femmes allumèrent encore un incendie en Moab » (Moab se traduit : du père, et notre père c'est l'intelligence), « alors, dit-il en effet, ceux qui parlent en énigmes diront : Venez à Esébon, afin que soit bâtie et établie la cité de Séon. Parce que le feu est sorti d'Esébon, la flamme est venue de la cité de Séon, et elle a dévoré jusqu'à Moab, et elle a consumé les colonnes d'Arnon. Malheur à toi, Moab; péris, peuple de Chamos. Ses fils ont été livrés pour être sauvés; ses filles sont prisonnières chez le roi des Amorrhéens de Séon, et sa postérité périra d'Esébon jusqu'à Débon, et les femmes ont encore allumé un incendie chez Moab » (Nomb. 21,27-30). [226] Esébon se traduit : raisonnements; ceux-ci sont des énigmes pleines d'obscurité. Vois le raisonnement du médecin : je purgerai mon malade, je le nourrirai, je le guérirai par des remèdes et un régime, je ferai une incision, je cautériserai; et souvent la nature sans cela a guéri le malade, et avec tout cela l'a fait mourir, de sorte que tous les raisonnements du médecin se sont trouvés des songes pleins

<sup>(1)</sup> Ce sont les comparaisons platoniciennes bien connues.

πλήρη. 227 Πάλιν ο γεωπόνος σησί: σπέρματα βαλούμαι, φυτεύσω, αδζήσει τὰ φυτά, καρπούς ταύτα οἴσει, οί ού μόνον είς ἀπόλαυσιν ἔσονται γρήσιμο: την ἀναγκαίαν, άλλα και πρός περιουσίαν αρκέσουσιν' εἶτ' ἐξαίφνης φλόξ ή ζάλη ή ἐπομδρίαι συνεγεῖς διέφθεισαν πάντα: ἔστι δ' ότε τὰ μεν έτελεσιουργήθη, ὁ δέ ταύτα λογισάμενος ούκ ώνατο, άλλα προαπέθανε και έπι τοις των πονηθέντων καρποῖς μάτην ἀπόλαυσιν ἐμαντεύσατο. Ι. Υ \ \ 228 "Αριστον ούν τῷ θεῷ πεπιστευκέναι καὶ μὴ τοῖς ἀσαφέσι λογισμοῖς καὶ ταῖς ἀδεβαίοις εἰκασίαις. « Ἀβραάμ γέ τοι έπίστευσε τῷ θεῷ, καὶ δίκαιος ἐνομίσθη » (Gen. 15,6): καί Μωυσής άργει μαρτυρούμενος ότι έστί « πιστός έν όλφ τῷ οἴκφ (Num. 12,7). Έλν δὲ ἀποπιστεύσωμεν τοῖς ίδίοις λογισμοῖς, κατασκευάσομεν καὶ οἰκοδομήσομεν την πόλιν του διαφθείροντος την άληθειαν νου. Σηών γαρ έρμηνεύεται διαφθείρων. 220 Παρό και άναστάς, παρ' ῷ ἦν ἐνύπνια, εὖρεν, ότι αἱ κινήσεις | ἄπασαι καὶ αἰ διατάσεις του ἄφρονός είσιν ἐνύπνια ἀληθείας ἀμέτογα αὐτὸς γὰρ ὁ νοῦς ἐνύπνιον εύρέθη, — ὅτι ἀληθὲς μέν ἐστι δόγμα τὸ πιστεύειν θεῷ, ψεῦδος δὲ τὸ πιστεύειν τοῖς κενοῖς λογισμοῖς. Άλογος δὲ όρμὴ ἐξέρχεται καὶ φο:τẍ ἀφ' έκατέρων των τε λογισμών καὶ τοῦ νοῦ τοῦ διαφθείροντος την άλήθειαν διὸ καί φησιν, ότι « πῦρ ἐξῆλθεν ἐζ Ἐσεθών, φλόξ έκ πόλεως Σηών » (Num. 21,28)· ούτως

<sup>(1)</sup> Ce thème de l'incertitude de l'avenir est fréquent chez les poètes grecs; cf. Théognis, cité par Stob., Floril., 15: Пол-

d'obscurité et d'énigmes. [227] Le laboureur dit à son tour : je sèmerai, je planterai, les plantes grandiront, elles porteront des fruits qui non seulement serviront à un usage nécessaire mais seront en excès. Puis brusquement le feu, la tempête ou des pluies continuelles ont tout détruit. Quelquefois la maturité est venue; mais celui qui avait fait ces raisonnements n'en a pas profité; il est mort avant, et a prédit en vain la jouissance qu'il aurait des fruits de ses travaux (1). LXXXI [228] Le mieux est donc de croire en Dieu et non dans les raisonnements obscurs et les imaginations incertaines : « Abraham a cru en Dieu, et il a été estimé comme un juste » (Gen. 15.6), et il est témoigné de Moïse qu'il est « fidèle dans toute la maison » (Nomb. 12,7). Quand nous aurons une entière confiance dans nos raisonnements, nous établirons et nous bàtirons la cité de l'intelligence qui détruit la vérité : car Séon se traduit : détruisant. [229] C'est pourquoi celui en qui étaient les songes, s'étant réveillé, a trouvé que tous les mouvements et les efforts de l'insensé étaient des songes sans aucune part de vérité (l'intelligence même s'est trouvée un songe); que la véritable doctrine c'est de croire en Dieu, et l'erreur de croire aux raisonnements vides. Une impulsion irrationnelle sort et vient fréquemment à la fois de ces raisonnements et de l'intelligence qui détruit la vérité; c'est pourquoi il dit : « un feu est sorti d'Esébon, une flamme de la cité de Séon » (Nomb. 21,28). Ainsi il est absurde de croire

λάχι πὰρ δόξαν τε καὶ ἐλπίδα γίγνεται εύρεῖν | ἐργ' ἀνδρῶν, βουλαῖς δ'οὐκ ἔπεσεν τὸ τέλος.

γάρ άλογον το πιστεύειν ή λογισμοίς πιθανοίς η νώ διαφθείροντι το άληθές. LXXXII 230 « Κατεσθίει γέ τοι καὶ ἔως Μωάδ » τουτέσιν ἔως νοῦ· τίνα γαο ἄλλον ἡ τον άθλιον νούν ή ψευδής δόξα άπατά; κατεσθίει καί βιδρώσκει καὶ μέντοι καὶ καταπίνει τὰς ἐν αὐτῷ στήλας. τουτέστι τὰ κατὰ μέρος ἐνθυμήματα, ά καθάπερ ἐν στήλη τετύπωται καὶ έγκεγάρακται. Άρνων δ' εἰσίν αί στηλαι, όπεο έρμηνεύεται « οῶς αὐτῶν », ἐπεὶ τῶν πραγμάτων έκαστον εν λογισμώ σαφηνίζεται. 231 Άρχεται μέν ούν θρηνείν τὸν αὐθάδη καὶ φίλαυτον νοῦν οὕτως: « οὐαί σοι, Μωάδ, ἀπώλου » εί γὰρ αἰνίγμασι προσέγεις τοις κατά την των εἰκότων ἐπιδολήν, ἀπολώλεκας ἀλήθειαν. « Λαὸς Χαμώς » τουτέστιν ὁ λαός σου καὶ ή δύναμις εύρηται πηρός καὶ τετυφλωμένος. Χαμώς γὰρ έρμηνεύεται « ώς ψηλάφημα ». ἴδιον δὲ τοῦ μιλ όρῶντος τὸ ἔργον τούτο. [232] Τούτοις οἱ μὲν υίοὶ (οἱ) κατὰ μέρος λογισμοί συγάδες, αί δε γνώμαι θυγατέρων έγουσαι δύναμιν αίγμάλωτοι τῷ βασιλεῖ τῶν ἀμορραίων, τουτέστι τῷ σοφιστή λαλούντων οἱ γὰρ Άμορραῖοι έρμηνεύονται λαλούντες, του γεγωνότος λόγου σύμδολον όντες ο δέ τούτων ήγεμών ο σοριστής έστι καί δεινός λόγων άνερευνᾶν τέγνας, ὑφ' οὖ κατασοφίζονται οἱ τὸν ὅρον τῆς ἀληθείας ύπερδαίνοντες. LXXXIII [233] Σηών ουν ο διαφθείρων τὸν ύγιῆ κανόνα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἀπολεῖται καὶ Ἐσεδών τὰ αἰνίγματα τὰ σοφιστικὰ ἔως Δεδών, ο καλείται δικασμός πάνυ προσφυώς τα γαρ είκότα καὶ πιθανὰ οὐκ ἔγει περὶ ἀληθείας ἐπιστήμην,

ou aux raisonnements spécieux, ou à l'intelligence qui détruit le vrai. LXXXII [230] « Mais il dévore jusqu'à Moab », c'est-à-dire jusqu'à l'intelligence; quelle autre chose en effet que la malheureuse intelligence est trompée par l'opinion fausse? Elle dévore, mange, absorbe les colonnes qui sont en elle, c'est-à-dire les pensées particulières qui y ont été inscrites et gravées comme sur une colonne. Les colonnes sont celles d'Arnon, qui se traduit : leur lumière, puisque chaque objet est éclairci par un raisonnement. [231] Mais il commence les lamentations sur l'intelligence orgueilleuse et égoïste : « Malheur à toi, Moab, tu péris », si tu t'attaches aux énigmes d'après l'impression de vraisemblance, tu as perdu la vérité. « Peuple de Chamos », c'est-à-dire ton peuple, ton pouvoir, se trouve mutilé et aveugle; Chamos se traduit en effet : comme un attouchement: mais c'est là un acte propre à l'homme qui ne voit pas. [232] Les fils, les raisonnements particuliers, sont pour eux des fugitifs; les jugements, qui sont désignés par les filles, sont prisonniers du roi des Amorrhéens, c'est-à-dire du sophiste de ceux qui parlent; car Amorrhéens se traduit : qui parlent; ils sont le symbole du langage articulé. Leur chef, c'est le sophiste, habile à inventer les artifices des discours, dont les sophismes trompent ceux qui dé-passent la borne de la vérité. LXXXIII [233] Séon, celui qui détruit la saine règle de la vérité, perdra aussi sa postérité depuis Esébon, c'est-à-dire les énigmes des sophistes, jusqu'à Débon qui désigne le jugement. C'est tout à fait naturel : les pensées vraisemblables et spécieuses ne contiennent pas la science de la vérité,

άλλα δίκην και άμφισθήτησιν και έριστικήν αμιλλαν και φιλονεικίαν και πάντα τὰ τοιαύτα. [234] Αλλ' οὐκ ἐξήρκεσε τῷ νῷ τὰς ἰδίας καὶ νοητὰς ἔγειν κῆρας, ἀλλ' ἔτι καί αί γυναϊκες προσεξέκαυσαν πύρ, αι αισθήσεις, πυρκαϊάν πολλήν έπ' αὐτόν. "Ιδε μέντοι τὸ λεγόμενον οἶόν έστι. Πολλάκις νύκτωρ οὐδεμιᾶ τῶν αἰσθήσεων ἐνεργοῦντες άτόπους περί πολλών καὶ διαφερόντων λαυδάνομεν | έννοίας, της ψυγής άεικινήτου ύπαργούσης και μυρίας τροπάς ἐνδεγομένης. Ἡν οὖν ἰκανὰ πρὸς διαφθοράν αὐτῆ, ὅσα αὐτὴ ἐξ ἐαυτῆς ἐγέννησε. [235] Νυνὶ δὲ καὶ ό των αίσθήσεων όγλος έπεισωδίασεν αύτη κηρών άμήγανον πλήθος, τοῦτο μέν ἐκ τῶν ὁρατῶν, τοῦτο δε ἐκ τῶν φωνῶν, εἶτα γυλῶν (καὶ) ἀτμῶν τῶν κατὰ τὴν όσμιήν και σχεδόν ή ἀπ' αὐτῶν φλόξ γαλεπώτερον τὴν ὑυγήν διατίθησι της έγγινομένης ύπ' αύτης της ψυγής άνευ συμπαραλήψεως αίσθητηρίων. LXXXIV [236] Τούτων μία τῶν γυναικῶν ἐστιν ἡ Πεντεφρῆ τοῦ Φαραὼ ἀργιμαγείρου Gen. 39,1 ss.) ος πώς έγει γυναϊκα εύνουγος ών, έπισκεπτέον τοῖς γὰρ τὰ ῥήματα τοῦ νόμου πραγματευομένοις πρό άλληγορίας άκολουθήσει το δοκούν άπορείσθαι ό γάρ εὐνοῦγος καὶ ἀργιμάγειρος ὄντως νοῦς μὴ ταϊς άπλαις μόνον άλλα και ταις περιτταις γρώμενος ήδοναῖς εὐνοῦγος κέκληται καὶ ἄγονος σοφίας, ών εὐνοῦχος οὐκ ἄλλου τινός ἢ τοῦ σκεδαστοῦ τῶν καλῶν Φαραώ ἐπεί τοι κατ' ἄλλον λόγον ἄριστον ἂν εἴη τὸ εὐνούγον γενέσθαι, εί δυνήσεται ήμων ή ψυγή κακίαν

mais le jugement, le doute, la rivalité des disputes, la contestation, et toutes choses semblables. [234] Mais il n'a pas suffi à l'intelligence d'avoir ses malheurs pro-pres en tant qu'intelligence: les femmes ont en outre allumé un feu. c'est-à-dire les sensations ont allumé sur elle un grand bûcher. Voici ce qu'on veut dire : souvent la nuit, dans l'inactivité de toutes nos sensations, nous prenons des idées absurdes de choses multiples et diverses, parce que l'àme est toujours mobile et éprouve des milliers de changements. Donc tout ce qu'elle a engendré d'elle-mème, était bien suffisant pour sa des-truction. [235] Maintenant, la foule des sensations nous a en outre envahis, innombrable quantité de malheurs, qui viennent des objets visibles, des sons, des saveurs, des odeurs de l'odorat; et, peut-être, la flamme qui en vient produit dans l'âme une disposition plus pénible que celle qui vient de l'âme même, sans le concours des organes sensibles. LXXXIV [236] Une de ces femmes est celle de Pentephré. le chef de cuisine du Pharaon (Gen. 39.1 ss.). Il faut voir comment, étant eunuque, il a une femme; la difficulté apparente sera pour ceux qui pratiquent, plus que l'allégorie, l'inter-prétation littérale de la loi. L'intelligence vraiment eunuque et chef de cuisine, par l'usage qu'elle fait non seulement des plaisirs simples, mais des superflus (1), a été appelée un eunuque, sans germe de sagesse; et elle n'est pas eunuque d'un autre que du dissipateur des biens, Pharaon; puisque, en un autre sens. ce serait le mieux de devenir eunuque, si notre âme ayant échappé au vice peut désapprendre la passion. [237]

<sup>(1)</sup> Cf. note 2, p. 241.

έκφυγούσα άπομαθείν το πάθος. 237 Διο καί Ίωσης ό έγχρατής τρόπος τη λεγούση ήδονη « Κοιμήθητι μετ' έμου (Gen. 30,7) και άνθρωπος ών άνθρωποπάθησον καί ἀπόλαυσον τῶν κατὰ τὸν βίον τεοπνῶν » ἐναντιοῦται φάσκων· « άμαρτήσομαι είς τὸν θεόν τον φιλάρετον, εί γενοίμην φιλήδονος πονηρόν γας τουτ' έσγον ». LXXXV [238] Καὶ νῶν μέν ἀκροβολίζεται, ἔδη δὲ καὶ καρτερώς άπομάγεται, όταν εἰσέλθη εἰς τὸν έαυτης οἶκον τ ψυγή και άναδραμούσα έπι τους έαυτης τόνους άποτάξηται τοῖς κατά τὸ σῶμα καὶ τὰ ἴδια ὡς ψυγῆς ἔργα ἐργάσητα: ούτ' εἰς τὸν οἶκον Ἰωσὴφ ούτε Πεντεφοῆ, άλλ' « είς την οἰκίαν » — καὶ οὐ ποοστίθησι την τίνος, ίνα σκεπτικώς άλληγορής — « ποιείν τὰ ἔργα αὐτοῦ » (Gen. 39,11). [239] II way our olain activ i duyn, els hy άνατρέγει καταλιπών τὰ ἐκτός, ἵνα τὸ λεγόμενον ἐντὸς αύτοῦ γένηται τὰ δε τοῦ ἐγκρατοῦς ἔργα μήποτε θεοῦ βουλήματί έστι και γάρ ούδεις ην άλλότριος λογισμός τῶν εἰωθότων ἐν τἢ ψυγἢ κατοικεῖν εἴσω. Πλὴν οὐκ ἀφίσταται ζυγομαγούσα ή ήδονή, άλλα των ίματίων λαδομένη φησί « Κοιμήθητι μετ' έμος ». Σκεπάσματα δε ώσπερ σώματος τὰ ἐσθήματά ἐστιν, οὕτως τοῦ ζώου σιτία καὶ ποτά. [240] Τοῦτο δή φης: τί παραιτῆ την ήδονήν, ής άνευ ου δύνασαι ζήν; ίδου έκλαμδάνομαι των ποιητικών αύτης καί φημί σε μή αν δυνηθηναι ύποστηναι, εί μή τινι τῶν ποιητικῶν γρήσαιο. Τί οὖν ό έγκρα-

<sup>(4)</sup> C'est le sophisme même que réfute Musonius, Stob.,

C'est pourquoi Joseph, la disposition à la continence, au plaisir qui lui dit : « Dors avec moi » (Gen. 39,7); puisque tu es homme, aie des sentiments d'homme, et jouis des agréments de la vie, réplique en disant : Je pécherais envers Dieu ami de la vertu, si je devenais ami du plaisir; car c'est une œuvre mauvaise. LXXXV [238] Maintenant, c'est une escarmouche; mais désormais il mène le combat avec endurance, lorsque l'àme est entrée dans sa demeure propre, et que, ayant re-couru à ses propres efforts, elle se débarrasse des choses corporelles et accomplit les œuvres appartenant à l'âme comme telle. Ce n'est pas dans la maison de Joseph ni de Pentephré, mais « dans la maison » (il n'ajoute pas celle de qui, pour que tu le recherches par l'allégorie), qu'il est venu « pour faire les actes qu'il avait à faire » (Gen. 39,11). [239] La maison, c'est l'àme à laquelle il recourt, ayant abandonné les choses extérieures, pour venir, comme l'on dit, en lui-même. Les actes du continent existent par la volonté de Dieu; en effet chez ceux qui demeurent habituellement à l'intérieur de leur àme, il n'y a plus aucune réflexion qui vienne d'ailleurs. Cependant, le plaisir ne s'éloigne pas de la lutte; l'ayant pris par ses vètements, il dit: « Dors avec moi. » Comme les vêtements couvrent le corps, les aliments et la boisson couvrent l'animal. [240] Il dit: pourquoi refuser le plaisir. sans lequel tu ne peux vivre? Vois, j'en tiens les causes productrices, et j'affirme que tu ne pourrais pas subsister si tu n'usais de ces causes (1). Que dit le continent? Si je dois être

Floril., 18, 38: Dieu a fourni la nourriture aux hommes τοῦ σώζεσθαι χάριν, οὐχὶ τοῦ ἥδεσθαι.

τής; εί μέλλω, φησί, δουλεύειν πάθει διά την ποιητικήν | ύλην, καὶ έξελεύσομαι ἀπὸ τοῦ πάθους έξω « καταλιπών γάρ τὰ ίμάτια ἐν ταῖς γεροίν αὐτῆς ἔρυγε καὶ έξηλθεν έξω » (Gen. 30,12). LXXXVI [241] Τίς δέ ένδον, φαίη τις άν, έξέργεται; ού πολλοί; ή ού φυγόντες τινές τὸ ίεροσυλεῖν έξ ίδιωτικής ἔκλεψαν οἰκίας, καὶ οὐκ όντες πατροτύπται άλλότριον δβρισαν; οδτοι έξέργονται μέν ἀπὸ τῶν άμαρτημάτων, εἰς ἕτερα δὲ εἰσέργονται τὸν δε τελείως έγχρατη δεῖ πάντα φεύγειν τὰ άμαςτηματα καί τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάττω καὶ ἐν μηδενὶ ἐξετάζεσθαι τὸ παράπαν. [242] 'Αλλ' ὁ μὲν Ἰωσής — νέος τε γάρ ἐστι καί τῷ Αἰγυπτίω σώματι οὐκ ἴσγυσεν ἀγωνίσασθαι καί νικήσαι την ηδονήν — [καί] ἀποδιδράσκει. Φινεές δε ό ίερευς ό ζηλώσας τον ύπερ θεού ζηλον ου φυγή την ιδίαν σωτηρίαν πεπόρισται, άλλὰ τὸν « σειρομάστην » τουτέστι τὸν ζηλωτικόν λόγον λαθών οὐκ ἀποστήσεται, πρίν ή « έκκεντήσαι την Μαδιανίτιν » την έκκεκριμένην θείου γορού φύσιν « διά τῆς μήτρας αὐτῆς » (Num. 15,7.8), ίνα μηδέποτε ἰσγύση φυτὸν ἢ σπέρμα κακίας ἀνατείλαι. LXXXVII. οδ γάριν έκκοπείσης άφροσύνης ἄθλον και κλήρον ή ψυγή λαμδάνει διττόν, εἰρήνην καὶ ἱερωσύνην (ibid. 12,13), συγγενεῖς καὶ ἀδελφὰς ἀρετάς. [243] Τοιαύτης μέν οὖν γυναικός οὐκ ἀκουστέον, αἰσθήσεως μογθηρᾶς λέγω, έπεὶ καὶ « τὰς μαίας εὖ ἐποίει θεός » (Exod. 1,20), ὅτι τῶν προστάξεων τοῦ σκεδαστοῦ Φαραὼ ἤλόγουν « τὰ άρρενα » της ψυγης « ζωργονούσαι », α έκεινος ήθελε διαφθείρειν της θηλείας ύλης έραστης ών, το δ' αἴτιον

l'esclave de la passion par le moyen des matières qui la produisent, je sortirai hors de la passion : « Car lui ayant laissé les vêtements dans les mains, il s'enfuit et sortit dehors » (Gen. 39,12). LXXXVI [241] Qui donc, pourrait-on dire, sort dedans? N'y en a-t-il pas beau-coup? Des gens qui ont évité le vol sacrilège, n'ont-ils pas volé à leur propre foyer? N'y en a-t-il pas qui sans aller jusqu'à frapper leur père, ont insulté un étranger? Ceux-ci sortent de ces péchés pour entrer en d'autres. Le continent parfait, lui, doit fuir tous en d'autres. Le continent parfait, lui, doit fuir tous les péchés, grands et petits, et ne se trouver absolument en aucun d'eux. [242] Joseph (qui est jeune et n'a pas eu la force de combattre contre l'Égyptien, le corps, et de vaincre le plaisir) prend la fuite. Mais Phinéès, le prêtre rempli d'ardeur pour Dieu, n'a pas acquis son salut par la fuite; il a pris « la hallebarde », c'est-à-dire le langage ardent de zèle, et il ne s'éloignera pas avant « d'avoir percé la Madianite », qui est la nature séparée du chœur divin, « par sa matrice même » (Nomb. 25,7-8), afin qu'elle n'ait plus jamais la force de mettre au jour une plante ou un germe de vice. LXXXVII. C'est pourquoi, l'imprudence une fois retranchée. l'àme recoit une l'imprudence une fois retranchée, l'âme reçoit une double récompense, un double héritage : la paix et le sacerdoce (ib. 12-13), vertus parentes et sœurs. [243] Donc il ne faut pas écouter une telle femme, je veux dire la sensation vicieuse, puisque aussi bien « Dieu fit du bien aux sages-femmes » (Exod. 1,20), parce qu'elles méprisaient les ordres du dissipateur Pharaon, en « conservant la vie aux produits mâles » de l'âme, qu'il voulait détruire par amour pour la matière féminine,

άγνοων και λέγων ότι « ούκ οίδα αύτον » (Exod. 5, 2.. 244 Έτέρα δε πειστέον γυναικί, οΐαν συμδεδηκε Σκοραν είναι, την άργουσαν άρετην και πείθεται γε ό σορός 'Αβραάμ αὐτῆ παραινούση ᾶ δεῖ' πρότερον μὲν γάρ, ὅτ' ούπω τέλειος έγεγένητο, άλλ' έτι ποίν μετονομασθήναι τὰ μετέωρα ἐφιλοσόφει, ἐπισταμένη ὅτι οὐα ᾶν δύναιτο γεννάν έξ ἀρετής τελείας, συμβουλεύει έκ της παιδίσκης τουτέστι παιδείας της έγχυκλίου παιδοποιείσθαι της "Αγχο (Gen. 16,2 ss.), δ λέγεται παροίκησις ὁ γὰς μελετών έν άρετη τελείχ κατοικείν, πρίν έγγραφηναι τη πόλει χύτῆς, τοῖς ἐγκυκλίοις μαθήμασι παροικεῖ, ἵνα διὰ τούτων πρός τελείαν άρετην άφέτως όρμηση: 245 έπειτα όταν ϊδη τετελειωμένον αὐτὸν καὶ ἤδη δυνάμενον σπείοειν, \*\*\* κάν ἐκεῖνος εὐγάριστος ὢν πρὸς τὰ παιδεύματα, δι' ών άρετη συνεστάθη, γαλεπόν ήγηται παραιτήσασθαι αὐτά, γρησμῷ πραϋνθήσεται θεοῦ τῷ κελεύοντι « πάντα όσα αν είπη Σάρρα, άκουε της φωνής αυτής » (Gen. 21, 12). Νόμος ήμων έστω | έκκστω το δοκούν κοετή: εί γάς πάντων όσα παραινεί ή άρετη βουλόμεθα άκούειν, εύδαιμονήσομεν.

ΙΧΧΧVIII [246] Τὸ δὲ « καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ζόλου οῦ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν » ἴσον ἐστὶ τῷ συγκατέθου κακία, ἣν χρή σε ἀνὰ κράτος ἀπείργειν: διὰ τοῦτο « ἐπικατάρατος » οὐχὶ σύ, (ἀλλί) « ἡ γῆ ἐν τοῖς

<sup>(1)</sup> Sur le passage de l'astronomie à la véritable philosophie,

parce qu'il ignorait la Cause et disait : « Je ne la connais pas » (E.vod. 5,2). [244] Mais il y a une autre femme à laquelle il faut obéir, telle que se trouve être Sarra, la vertu souveraine. Le sage Abraham lui obéit quand elle lui conseille ce qu'il faut. C'est d'abord parce qu'il n'était pas encore devenu parfait : avant son changement de nom, il était encore le philosophe des choses célestes; elle, sachant qu'il ne pourrait rien engendrer de la vertu parfaite, lui conseille d'avoir des enfants de l'esclave (c'est-à-dire de l'éducation encyclopédique) Agar Gen. 16,2 ss. ; Agar se dit séjour en pays étranger. Et en effet, celui qui médite de demeurer dans la parfaite vertu, réside. avant d'avoir été inscrit dans la cité de la vertu, auprès des sciences encyclopédiques, afin de s'avancer librement par elles vers la parfaite vertu [1]. [245] Dans un autre cas, lorsqu elle le voit arrivé à perfection et désormais capable d'engendrer,... lui plein de reconnaissance pour l'éducation, par le moyen de laquelle il a été mis en relation avec la vertu, trouve pénible de la renvoyer; sa peine sera adoucie par un oracle de Dieu qui ordonne : « En tout ce qu'aura dit Sarra, écoute sa voix » (Gen. 21,12). Que ce qui paraît bon à la vertu soit pour chacun de nous une loi : car, si nous voulons écouter tous les conseils de la vertu, nous serons heureux.

LXXXVIII [246] La phrase : « Et tu as mangé du seul arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger », est la même chose que : tu as donné ton assentiment au vice qu'il faut repousser par la force : et, pour cela, ef. De migrat. Abrah., § 185, et sur le rôle des encycliques, De congressu erud. grat., surtout 11-20.

έργοις σου » (Gen. 3,17). Τίς οδν ή αἰτία τούτων; ό όφις ην, ήδονή, έπαρσις άλογος ψυγης αύτη κατάρατος έξ ξαυτής, μόνο γέ τοι τῷ φαύλω προσγίνεται, σπουδαίω δ' ούδενί. 'Ο 'Αδάμ δε ό μέσος έστι νούς, ός τοτε μέν άμείνων τοτε δε γείρων έξετάζεται ή γάρ νους έστιν, ούτε φαύλος ούτε σπουδαΐος είναι πέφυκεν, άρετη δε κα! κακία πρός τε τὸ εὖ καὶ πρὸς τὸ γεῖρον εἴωθε μεταδάλλειν. [247] Εἰκότως οὖν οὐκ ἔστι κατάρατος έξ έαυτοῦ, ώς ούτε κακία ών ούτε κατά κακίαν πράξις, άλλι' έν τοῖς έργοις αὐτοῦ ή γῆ κατάρατος αί γὰρ πράξεις αί διὰ τῆς όλης ψυγής, ήν κέκληκε γήν, ἐπίληπτοι καὶ ὑπαίτιοι κατά κακίαν έκαστα δρώντός είσι. Παρό καὶ ἐπιφέρει, ότι « εν λύπη φάγεσαι αυτήν », όπερ εστίν ἴσον τω άπολαύσεις της ψυγής έπιλύπως έπωδύνως γάρ ό φαύλος πάντα τὸν βίον γρῆται τἢ έαυτοῦ ψυγῆ μηδὲν ἔγων γαρᾶς αἴτιον, ὁ πέφυκε γεννᾶν δικαιοσύνη καὶ φρονήσις καὶ αί σύνθρονοι ταύτης ἀρεταί.

LXXXIX[248] « 'Ακάνθας οὖν καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι » (Gen. 3.18). 'Αλλὰ τί φύεται καὶ βλαστάνει ἐν ἄφρονος ψυχῆ, πλὴν τὰ κεντοῦντα καὶ τιτρώσκοντα αὐτὴν πάθη; ὰ διὰ συμβόλων ἀκάνθας κέκληκεν, οἶς ἡ ἄλογος ὁρμὴ πυρός, τὸν τρόπον πρώτοις ἐντυγχάνει, μεθ' ὧν τα-

<sup>(1)</sup> Définition stoïcienne (Arn., Fragm., III, 97, 36; 93, 13).

« est maudite », non pas toi-même, mais « la terre dans tes œuvres » Gen. 3,17). Quelle en est la cause? Le serpent était le plaisir, qui est un soulèvement irra-tionnel de l'âme 1 : il est maudit par lui-même; car il n'appartient qu'au méchant, et pas du tout au sage. Adam est l'intelligence intermédiaire qui se trouve tantôt meilleure tantôt pire. En tant qu'il est intelligence, il n'est par nature ni mauvais ni bon: c'est par la vertu ou le vice qu'il acquiert l'habitude de changer en mal ou en bien. [247] Avec justesse, il n'est pas maudit par lui-même, puisqu'il n'est ni le vice, ni la pratique vicieuse: mais la terre est maudite dans ses œuvres: les actions repréhensibles et coupables qui se font par l'âme tout entière, qu'il a appelée terre, sont d'un être qui agit en chaque cas conformément au vice. C'est pourquoi il ajoute: « tu la mangeras dans la peine », ce qui est la même chose que: tu auras dans la peine la jouissance de ton âme; car c'est dans les souffrances que le méchant use, toute sa vie, de son âme; il n'a aucune des causes de joie qu'engendrent naturellement la justice, la prudence, et les

vertus qui règnent avec elle.

LXXXIX [248] « Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons » (Gen. 3,18). Qu'est-ce qui pousse et croît dans l'âme de l'insensé sinon les passions qui l'aiguillonnent et le blessent? Il les a appelées symboliquement épines; c'est elles, les premières que rencontre, à la façon d'un feu, l'impulsion irrationnelle [2]; puis s'étant rangée avec elles, elle brûle et

<sup>(2)</sup> C'est la définition stoïcienne de la passion en général (Arn., Fragm., III, 94, 4).

γθείσα πάντα τὰ αὐτῆς καταφλέγει καὶ διαφθείσει. Λέγει γάρ ούτως « έὰν δε έξελθον πῦρ εὕρη ἀκάνθας καὶ προσεμπρήση άλωνα ή στάγυας ή πεδίον, άποτίσει ό το πορ έχκαύσας « (Exod. 22,6). [249] 'Ορᾶς ὅτι τὸ πῦρ ἐξελθόν, ή άλογος όρμή, οὐκ ἐμπίπρησι τὰς ἀκάνθας, ἀλλὰ εύρισκει. ζητητική γάρ των παθών ούσα ά ἐπόθει λαθείν εύρεν όταν δὲ εύρη, καταφλέγει τρία ταύτα, ἀρετήν τελείαν, προκοπήν, εὐφυΐαν άρετην μέν οὖν παραδέδληκε τῆ ἄλφ, συγκεκόμισται γάρ, ὡς ἐνταῦθα ὁ καρπός, οῦτως καί έν τη του σοφού ψυγή τὰ καλά στάγυσι δε την προχοπήν, ἐπεὶ καὶ ἐκάτερον ἀτελὲς ἐφιέμενον τοῦ τέλους πεδίω δε την εύφυταν, ότι εύπαράδεκτος σπεομάτων άρετης έστιν. [250] "Εκαστον δε των παθών τριδόλια εἴρηκεν, ἐπειδή τριττά ἐστιν, αὐτό τε καὶ τὸ ποιητικόν καὶ τὸ ἐκ τούτων ἀποτέλεσμα, οἶον ήδονή, ήδύ, ήδεσθαι επιθυμία, επιθυμητόν, επιθυμεῖν λύπη, λυπηρόν, λυπείσθαι φόδος, φοδερόν, φοδείσθαι.

ΧC [251] « Καὶ φάγεσαι τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ· ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου (φάγεσαι τὸν ἄρτον σου) » (Gen. 3,18. 19). Χόρτον καὶ ἄρτον καλεῖ συνωνύμως, πρᾶγμα ταὐτόν ἀλόγου τροφή ἐστιν. ἄλογον δὲ (ὁ) φαῦλος ἐκτετμημένος τὸν ὀρθὸν λόγον, ἄλογοι δὲ καὶ αἱ αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς οῦσαι μέρος ὁ δὲ νοῦς ἐφιέμενος τῶν αἰσθήσεων οὐα ἄνευ πόνου καὶ ἱδρῶτος ἐφίεται σφόδρα γὰρ ὀδυνηρὸς καὶ ἐπαγθὴς ὁ τοῦ ἀφρονος βίος μετιόντος καὶ ἐπιλιχνεύοντος τὰ ποιητικὰ τῶν ἡδονῶν καὶ τῶν ὅσα κακία ἀπεργάζεσθα: ριλεῖ.

détruit tout ce qu'il y a dans l'âme. Car il dit : « Si le feu étant sorti a trouvé des épines et brûle en outre le blé en tas ou en épis, ou le champ, celui qui a allumé le feu payera » E.vod. 22,6). [249] Tu le vois, le feu qui est sorti, l'impulsion irrationnelle ne brûle pas les épines, mais les trouve; étant à la recherche des passions, elle a trouvé ce qu'elle désirait prendre; et lorsqu'elle les a trouvées. elle consume trois choses, la vertu parfaite, le progrès moral, la bonne nature; il a comparé la vertu au blé de l'aire; comme ici le fruit, ainsi dans l'ame du sage les biens se trouvent ramassés: il a comparé le progrès à des épis, parce que tous les deux sont imparfaits et tendent à leur achèvement: enfin la bonne nature à un champ, parce qu'elle est apte à recevoir les semences de vertu. [250] Il a appelé chaque passion des chardons, parce qu'elle est triple : elle-même, sa cause productrice et le produit des deux; par exemple plaisir, agréable, se plaire: désir. désirable, désirer; peine, pénible, souffrir: crainte, objet de crainte, craindre,

XC [251] « Et tu mangeras l'herbe des champs; tu mangeras ton pain à la sueur de ta face » (Gen. 3,18, 19). L'herbe et le pain sont mots synonymes; c'est la même chose: l'herbe est la nourriture de la bête sans raison: mais il est sans raison le méchant en qui la droite raison a été retranchée, elles sont sans raison les sensations qui sont une partie de l'âme. L'intelligence qui désire les sensibles par l'intermédiaire de sensations sans raison ne les désire pas sans travail et sans sueur; la vie de l'insensé est fort douloureuse et pénible, quand il poursuit avec avidité les causes du plai-

252 Καὶ μέχρι τίνος; « μέχρι » φησίν « άποστρέθεις εἰς τὴν γῆν, έξ ής ἐλήφθης » (Gen. 3.10). Νου γαρ ούν έν τοῖς γεώδεσι καὶ ἀσυστάτοις ἐξετάζεται τὴν οὐράνιον σοφίαν καταλιπών; πή οὖν ἔτι ἀποστρέφεται, σκεπτέον. 'Αλλά μήποτε ο λέγει τοιούτον έστιν, ότι ο άφοων νους ἀπέστραπται μέν ἀεὶ τὸν ὁρθὸν λόγον, εἴληπτα: δὲ κὸλ άπὸ τῆς μεταρσίου φύσεως, άλλι ἀπὸ τῆς γεωδεστέρας ύλης, καὶ μένων δὲ καὶ κινούμενος ὁ αὐτός ἐστιν ἐφιέμενός τε τῶν αὐτῶν. [253] Διὸ καὶ ἐπιφέρει, « ὅτι γὴ εἰ καὶ εἰς γήν ἀπελεύση » (ibid.), ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ προειρημένω. Δηλοί δε καί τοῦτο ή άργή σου καί το τέλος έν και ταύτον έστιν. Κρζω τε γάρ ἀπό τῶν φθειρομένων γῆς σωμάτων, τελευτήσεις δε πάλιν είς εκείνα την μεταξύ του βίου τρίψας όδὸν οὐ λεωφόρον άλλα τραγεῖαν, βάτων καὶ τριβόλων κεντεῖν τε καὶ τιτρώσκειν πεφυκότων μεστήν.

sir et de tous les produits ordinaires du vice. [252] Et jusqu'où? « Jusqu'à ce que, dit-il, tu retournes à la terre, d'où tu as été pris » (Gen. 3,19). Ne se trouvet-il pas en effet dans les choses terrestres et sans consistance, maintenant qu'il a abandonné la sagesse céleste! Où retourne-t-il donc encore? Il faut le chercher. Ces paroles veulent dire que l'intelligence de l'insensé s'est détournée pour toujours de la droite raison, qu'elle a été prise non pas à la nature céleste, mais à la matière terrestre, et que, immobile comme en mouvement, étant la même, elle désire les mêmes choses. [253] C'est pourquoi il ajoute : « parce que tu es terre et que tu reviendras en terre » (ibid.), ce qui est la même chose que ce qu'on vient de dire. Mais il indique encore ceci: ton principe et ta fin sont une seule et même chose: tu as commencé par les corps terrestres qui sont corrompus, et tu finiras encore en eux, après avoir foulé dans l'intervalle de ta vie, une route qui n'est pas la route royale, mais une route raboteuse pleine de buissons et de chardons qui suivant leur nature, piquent et blessent.



## INDEX DES MOTS

Cet index comprend : 1º les noms propres : 2º les mots rares : 3º les expressions particulières à la langue philosophique.

Άαρών, ΙΙΙ, 45. 118. 135. Άδιούδ, ΙΙ, 58. Άδράμ, ΙΙΙ, 83. Άδραάμ, ΙΙ, 59; ΙΙΙ, 9. 23. 85. 197. 203. 244. άγαθότης, Ι, 34. 59. 63. 65; ΗΙ, 73. 78. 105. Αγαρ, ΙΙΙ, 244. αγγελος (= λόγος), III, 177.άγνωμοσύνη, ΙΙΙ, 2. 'Aδάμ, I, 90. 92; II, 9. 64; III, 49. 185. 246. άδηλα, Ι, 20. άδιάκοπος, ΙΙ, 81. άδιάστατον, ΙΙΙ, 92. άδιατύπωτον, Ι, 32. άδίαφορα, ΙΙ, 17. άθέστης, ΙΙΙ, 33. Αίθιοπία, Ι, 63. 68. 85. Αλθιόπισσα, ΙΙ, 67. αίρετέα, Ι, 65. αίσθητική (δύναμις), ΙΙ, 24. 35. αίών, ΙΙΙ, 25. 198. αίωνιος, ΙΙΙ, 199. άκακία, ΙΙΙ, 110. άκατάληπτος, Ι, 20. άκαταλήπτως, ΙΙ, 65. άχριτόμυθος, ΙΙΙ, 119.

COMMENTAIRE.

άληθότης, ΙΙΙ, 122. 121. άμδλωθρίδια, Ι, 76. Άμμανῖται, ΙΙΙ, 81. Άμόρραιοι, ΙΙΙ, 232. άνάγκαι σωματικαί, ΙΙΙ, 151. άνένδετος, ΙΙ, 22. άνεπιχελεύστως, ΙΙΙ, 144. άνεπίσχετος, ΙΙ, 11. άνθρωπος ουράνιος, Ι, 31. γήϊνος, Ι, 31. άντιλαμβάνεσθαι, Ι, 38; Η, 36. 43; III; 56. άντίληψις, Ι, 29; ΙΙ, 24. 31. 40. 70. sq.; III, 58. 97. 108. 112. άξια (ή), 87. άπάθεια, ΙΙ, 100. 102; ΙΙΙ, 129. 131. άπαιδευσία, ΙΙΙ, 2. 20. 121. 148. άπαυτοματίζοντα, III, 30. άπειρ**ο**ς (infini), II, 19. άπεριγράφως, Ι, 20. άπόδησις (πρός τὸ ήθος), Ι, 16. άποιος, Ι, 36. 51; ΙΙ, 80; ΙΙΙ, 36. 206.άπολις, III, 2. άπολυτροῦν, ΙΙΙ, 21. άπονεμετέα, Ι, 65. αποπόμπιμον, ΙΙ, 52.

άπόσπασμα (θεῖον), 111, 161. άποτέ) εσμα, Ι. 100: ΙΙ, 40, 62; III, 35. 204. άποφορά, 1, 42. άρετη επίγειος, Ι, 43. γενικωτάτη, γενική, I, 59. 63 Sq. άρεταί (χατὰ μέρος), Ι, 59. 65. Άρνών, ΙΙΙ, 230. άρχιέρευς, ΙΙ, 56. άρχόμενος (δ ἄρτι) le débutant dans le progrès moral, III, 159. άσκησις, ΙΙΙ, 18. 135. άσχητής, Ι, 83. 89; ΙΙ, 87. 89; ΙΙΙ, 11. 18. 22. 36. 93. 144. 168. 196. άσκητικός, Ι, 98. Ασσύριοι, I, 69. 85 sq. ασυγκαταθέτως, ΙΙ, 65. άσώματος, Ι, 1. 82. 91; ΙΙ, 80; III, 188. 206. άσωματότης, Ι, 3; ΙΙ, 57. ἀτελής (moralement imparfait), III, 207. αυλος, I, 82. 88; II, 80. αὐλών (?), ΙΙΙ, 40. αὐτοκράτωρ, ΙΙΙ, 198. αὐτοπροσόπως, ΙΙΙ, 177. Βάλλα, II, 94; III, 146. Βεσελεήλ, ΙΙΙ, 96. βίος (ἀληθής), ΙΙ, 93. βούλημα (θεοῦ), ΙΙΙ, 239. γαργαλισμός, ΙΙΙ, 160. γενητόν (τὸ), ΙΙΙ, 4. 31. 100. γενικόν (τὸ), γενικώτατον (τὸ), Ι, 22. 24; II, 13. 86; III, 175. γένος = ἰδέα, II, 13.γηγενής, Ι, 33. 79; ΙΙ, 16. γνώμη, Ι, 17; ΙΙ, 67; ΙΙΙ, 205; (έχούσιος), ΙΙΙ, 144; (γνώμαι), III, 125, 232.

youmov (partie génératrice de l'àme), I, 39. Δάν, 11, 94. Δεδών, ΙΙΙ, 233. δερμάτινος, ΙΙΙ, 19. δεγόμενον (τό), Ι, 36. διάθεσις, ΙΙΙ, 210. διακριτική, ΙΙΙ, 50. διανοήσεις, ΙΙΙ, 44. διανοητική (δύναμις), ΙΙ, 22. διανοία, I, 49; II, 55. 91. 106; III, 16. 21. 36. 44. 47. 56. 61. 116. 123. 168. 187. 260. 215. διασχεδάστης, ΙΙΙ, 12. διατονικόν, ΙΙΙ, 121. διατύπωσις, Ι, 5. διεζευγμένον (τό), ΙΙΙ, 121. δίκαια (τὰ θέσει), Ι, 35. δικασμός, ΙΙΙ, 233. δόγμα, ΙΙΙ, 1. 20. 35. 188; δόγματα, I, 54; II, 55; III, 84. δογματικός, ΙΙ, 100; ΙΙΙ, 215. δόξα (χενή), II, 57. δραστηρίως (ένεργεῖν), ΙΙΙ, 86. δυνάμεις, facultés du corps ou de l'âme, I, 28; II, 22, 35, 40; III, 49. 185. δυνάμεις (τοῦ χόσμου), ΙΙΙ, 97. δυνάμει, en puissance, I, 60. 62. 100; II, 73; III, 124. έγκατάποσις, ΙΙΙ, 146. έγχύχλιος (παίδεια), έγχύχλια (τὰ), III, 167. 221. Έδέμ, Ι, 45. 64. έθος, Ι, 99. elnasiai, III, 288. εἰκών (θεοῦ), I, 31. 33. 42 sq. 53. 90. 94; II, 4. Eip, III, 69. 73. 74. έχδλάστημα, Ι, 24. έκδήλως, Ι, 100. έκδίκησις, ΙΙΙ, 106.

εκλαλείν, Ι, 104. έχστασις, ΙΙ, 31. έχτική (δύναμις), 11, 22. έκτρώματα, Ι, 76. έκφοιταν, ΙΙΙ, 89. έλευθερία, ΙΙΙ, 17. έμπνεῖσθαι, I, 35 sq. 40. έμφασις, III, 102.  $\ddot{\epsilon}v(\tau \dot{\delta}) = l'\hat{\epsilon}tre suprême, III, 126.$ έναπομάττεσθαι, Ι, 79. έναύγασμα, ΙΙΙ, 7. ένέργεια, Ι, 28. 56; ΙΙ, 24. 36. 40; III, 18. 22. 144. ένεργεῖν, Ι, 29; ΙΙΙ, 20. 32. ένθυμήματα, ΙΙΙ, 230. ένιστάμενος, Ι, 6. εννοια, notion, I, 37. 91; II, 32; III, 98. 119. 215. 234. ένοῦν, II, 50; III, 139. έντελέχεια, Ι, 100; Η, 73. ένσώματα, Ι, Ι. έντυποῦν, ΙΙΙ, 95. ἕνωσις, I, 8. 37; III, 38. έξαδιαφορείν, ΙΙΙ, 202. έξαήμερον, ΙΙ, 12. έξαποστέλλειν, ΙΙΙ, 21. έξις, II, 22. 36. 40; III, 210. έξοχέλλειν, Η, 60. έξομολογεῖσθαι, Ι, 79; ΙΙ, 95; ΙΙΙ, έξομολόγησις, Ι, 82; ΙΙΙ, 146. έξομολογητικός, 1, 82; ΙΙ, 95. έξουθενεϊσθαι, ΙΙ, 66. έπανόρθωσις (ήθους), Ι, 85. ἔπαρσις (ψυχῆς), III, 246. έπεισοδιάζειν, ΙΙΙ, 235. έπεντρώματα, ΙΙΙ, 143. έπεξεργάζεσθαι, ΙΙ, 62. έπιδάλλειν (s'appliquer à l'objet), III, 57. έπιδολαί, ΙΙΙ, 117. έπιθυμητικόν (τδ), Ι, 70. 72. 115.

έπίκηρον, ΙΙΙ, 38. έπιλεάνσεις, ΙΙΙ, 143. έπιλογίζεσθαι, Ι, 62. έπιλογισμοί, ΙΙΙ, 226. έπιμονή, Ι, 55. επιποτᾶσθαι, II, 11. Έσεδών, 111, 226. 233. έτερομηχής, Ι, 3. Εŭα, II, 81. εὐδιάγωγος, Ι, 43. εύθιξία, Ι, 55. Εὐιλάτ, Ι, 63. 75<sup>.</sup> εύλόγιστος, Ι, 17. 18. εὐπάθεια, Ι, 45; ΙΙΙ, 22. 86. 87. εύτονία, Ι 42; ΙΙΙ, 69. εύτονος, ΙΙ, 81. εύφυία, Ι, 55. Ευφράτης, Ι, 72. εὐχή (μεγάλη), Ι, 17. εύώνυμα, Ι, 4. Εφραίμ, ΙΙΙ, 90. Ζέλφα, ΙΙ, 94. ζωή (ἀληθινή), Ι, 32. 35; ΙΙΙ, 52. ζωοπλάστης, Η, 73. ήγεμονικόν, ήγεμονικώτατον, Ι, Ι2. 39. 59. 62; II, 6. ήδόνη καταστηματική, ΙΙΙ, 160. κατὰ τὰς ἐπεντρώσεις, ΙΙΙ, 140. ήδόνη σταθηρότερα, ΙΙΙ, 138. — σύντονος, II, 74; III, 138. 160. ήδονικός, III, 18. ήθικόν (partie morale de la philosophie), 1, 57. Ήρακλειτος, Ι, 108. ήρακλείτειος, ΙΙΙ, 7. 'Hσαῦ, II, 59; III, 2. 88. Θάμαρ, ΙΙΙ, 74. θεία ἀρχή, Ι, 9. θέλημα (θεοῦ), ΙΙΙ, 197. θεὸς δεσπότης, ΙΙ, 104; ΙΙΙ, 15.

θεός δημιουργός, 111, 76. πατήρ, I, 18. - σώτηρ. III. 27. — τεχνίτης, I, 18. 31. θεραπεύτης (adorateur . III. 135. θεωρήματα, Ι, 94; ΙΙΙ, 92. θεωρητικαί (τέχναι), Ι, 57. 58. θεωρία, Ι, 57. 58. θλαδίας, ΙΙΙ, 8. θυμικόν (partie de l'àme), I, 70. 72; III, 115. θυσιαστήριον, Ι, 48. 50. Ίαχώθ, ΙΙ, 59. 89. 94. 103; ΙΙΙ, 2. 15. 18. 26. 88. 90. 177. 181. 'Ιάφεθ, ΙΙ, 62. ίδέα, Ι, 1. 19. 21 sq. 26 sq. 33. 42. 53 sq.; II, 12; III, 101. ξεροφάντης (épithète de Moïse), III. 151. ίλασμός, ΙΙΙ, 174. Τορδάνης, ΙΙ, 89. 1ούδας, Ι, 80. 82; Η, 95; ΗΙ, 26. 74. 146. Ίσαάκ, ΙΙ, 59. 82; ΙΙΙ, 85. 218. 'Ισραήλ, III, 15. Ίσσάγαρ, Ι, 80. 82; ΙΙ, 94. Ήωσήφ, III, 26. 90. 179 sq. 237 sq. ααθήκοντα (τὰ), I, 56; II, 32; III, 18. 126. 210. χαχοπάθεια, ΙΙΙ, 135. κατακορής, ΙΙ, 67. καταλαλείν, ΙΙ, 66. χαταλαμβάνειν, I, 91 sq.; II, 7. 70 sq.; III, 57. 99.

108.

III, 82.

κατανοείν, ΙΙ, 85.

κατατιτρᾶσθαι, Ι, 12.

καταμήνιοι (καθάρσεις), Ι, 13.

καταγοηστικώς, 11, 10. κατορθώματα, Ι, 56, 61, 93, 97; III, 126. αήρες, II, 97; III, 234. zópos (au sens d'Héraclite. III, 7. χοσμοποιείν, III. (N). χρίσις, III. 13. χριτήριον, III. 198. χριτικώτατος, Ι, 13. χωλυσιεργείν, Ι, 103. Λάδαν. III. 18. λαώδης. 11. 77. Λεία, 1, 80; 11, 59, 94; 111, 20, 146. 180 sq. λειτουργός, ΙΙΙ, 135. λεπτολογία. ΙΙΙ, 146. λεπτουργία, ΙΙΙ, 181. Λευί, Ι, 81; ΙΙ. 51., 52. λογική (έξις Οιι δύναμις, Οιι φύσις), I, 10; II, 22: III, 24. λογικόν (partie de la philosophie), I, 57. λογικόν (partie raisonnable de l'àme), I, 10. 41. 70 sq.; II, 2; III, 108. λογικός, ΙΙΙ, 210. λογισμός, I, 42 sq. 70. 73. 103; III, 11, 13, 16, 69, 125, 230, 239, λογισμοί, Ι, 79; ΙΙ, 57. 63. 98; III, 9. 202. 226 sq. λόγος (ὁ τοῦ θεοῦ), Ι, 19. 21. 65; II, 86; III, 82, 96, 100, 169 sq. 175. 177. 208. 218. λόγος (partie raisonnable de κατάληψις, II, 65. 72; III, 50. 91. l'âme), III, 116. 154; II, 29. λόγος (monde des idées), III, 104. λόγος (langage), I, 40. 103; III, 41. 45. 103. 119. 232. κατάσχετοι (οί) (les possédés), λόγος (δ ὀρθὸς), Ι, 46. 93; ΙΙΙ, 1. 32. 80. 106. 148. 150. 168. 222. 251 sq.

λόγος (ὁ αίρῶν), ΙΙΙ, 156. λόγος (ὁ τῆς σωφροσύνης), ΙΙ, 79. 81. 93. 97 (τῆς ἀρετῆς); ΙΙΙ, 19. 199.λόγος (ἐκέτης), ΙΙΙ, 214. λόγος (αἰσθητός), ΙΙΙ, 179. λόγος (ζηλωτικός), ΙΙΙ, 242. λόγοι θείοι, ΙΙΙ, 14. 162. 177 sq. 204. λόγοι (τμητικοί, άμυντήριοι), ΙΙΙ. λόγος (ὁ κατὰ έβδομάδα ἄγιος), Ι, 16. 19. Λώτ (ή γυνή), ΙΙΙ, 213. - Mαδιάμ, III, 13. Μανασσή, ΙΙΙ, 90. μάννα, ΙΙΙ, 166. Μαριάμ, II, 66. Μελχισεδέκ, III, 79. 81. μετεωροπολείν, ΙΙΙ, 84. μετονομάζεσθαι, ΙΙΙ, 14. 241. μετριοπάθεια, ΙΙΙ, 129. 132. 144. μετριοπαθείν, ΙΙΙ, 134. μηνυτικόν, Ι, 68. Μισαδαί, ΙΙ, 58. μισθοδοτούμενος, Ι, 80. μύστης, ΙΙΙ, 219. μυστήρια, ΙΙΙ, 3. 27. 71; (μέγαλα), III, 100. Μωαδίται, ΙΙΙ, 81. Ναδάβ, ΙΙ, 58. νεκροφορείν, ΙΙΙ, 69. νοερά (ψυχή), Ι, 32. νοηταί φύσεις, Ι, Ι. νόμιμα (τὰ θέσει), ΙΙΙ, 126. νοῦς τῶν ὅλων, ΗΙ, 29. Nωε, II, 60. ογκος, ογκοι (masse du corps), III, 47. 58. 69. 146. 149. οίησίσοφος, ΙΙΙ, 192. ολιγοδεέστατος, ΙΙΙ, 147.

ονομα (θεοῦ), ΙΙΙ, 207.

δρασις (θεοῦ). I, 43. όργανικός, Ι, 3. ὄρεξις (ἄλογος), III, 115. 138. όρμή (inclination), I, 29; II, 23; (πάθους), III, 118; (ἄλογος), III, 185. 229. 248 sq. όρμαί (ἐπὶ τὰ καλά), ΙΙΙ, 47; (ἄκριτοι), ΙΙΙ, 128. δρμητικόν, ΙΙΙ, 130. ούσία (en acte), I, 60. 100. οὐσία (substance), I, 62. 91; II, 81; III, 206. ούσία (χυτή), Ι, 66. οὐσία (φθαρτή καὶ γεώδης), Ι, 31. παίδεια, ΙΙ, 89 sq. 92. παιδίσκη, ΙΙ, 94. πανδεχές (τὸ), Ι, 60. παράδεισος, I, 43. 48. 53. 55 sq. 60. 100; III, 28. παρατετηρημένως, ΙΙΙ, 144. Πάσχα, ΙΙΙ, 94. 154. 165. Πεντεφρή, ΙΙΙ, 236. πιθανότης, ΙΙΙ, 36. 41. πλάσμα, Ι, 31. πλαστός, I, 54 sq. 96; II, 4. πνεῦμα, Ι, 33. 37. 42. πνοή, Ι, 33. 42. ποδήρης, Ι, 81; ΙΙ, 56. ποιός, ποιοί. 1, 79; ΙΙ, 18; ΙΙΙ, 36. 206. ποιότης, Ι, 51; ΙΙ, 19. 80; ΙΙΙ, 206. πολύπλοχος, ΙΙ, 74. πολυώνυμος, Ι, 43. πρακτικός (βίος), πρακτικαί (τέχvai), I, 57. 58; II, 89. προδιατυποῦν, ΙΙΙ, 79. προκοπή, ΙΙ, 81; ΙΙΙ, 146. 165. 249.προχόπτων (δ), ΙΙΙ, 132. 140. 144. 196. προσδολή, ΙΙΙ, 111. προσεγκαίειν, ΙΙΙ, 234.

προσλαμβανόμενος, ΙΙΙ, 126. προτρεπτικοί (λόγοι), Ι. 83. προτροπή, Ι, 92. προφήτης, ΙΙ, Ι. πτερνίστης, ΙΙ, 89. 93; ΙΙΙ, 180. Πυθαγόρειοι, Ι, 15. πως έγειν, Ι, 103. 'Ραγήλ, ΙΙ, 94; ΙΙΙ, 20. 146. 180. Υεδέκκα, III, 88. 'Ρουβήν, Ι, 81. Σαλήμ, ΙΙΙ Σάρρα, ΙΙΙ, 85. 218. 241. Σήμ, ΙΙ, 62. Σηών, ΙΙΙ, 228. Σικίμοις, ΙΙΙ, 25. σχιρτητικός, ΙΙ, 99. σχορακιζέσθαι, Ι, 95. Σόδομοι, ΙΙΙ, 24. 197. σοφία, Ι, 103; ΙΙ, 81 sq.; ΙΙΙ, 2. 16. 52. σοφία ἐπίγειος, Ι, 43. σοφία οὐράνιος, Ι, 43; ΙΙΙ, 252. σοφία τοῦ θεοῦ, I, 64 sq. 77 sq.; II, 49. 86. συγκαταριθμεῖσθαι, ΙΙ. 94. συγχαρητικός, ΙΙ, 82. συλλαμβάνειν, Ι, 30. Συμεών, Ι, 81. συμπαθέστατος, Ι, 8. συμφυία, ΙΙΙ, 38. συνεισπορεύεσθαι, ΙΙΙ, 125. συνεκτικώτατος, Ι, 59; ΙΙΙ. 5. 145. συντελεῖν, Ι, 2. σύντονος, ΙΙ, 74; ΙΙΙ, 138. συσκιάζειν, ΙΙ, 66. σχέσις, ΙΙΙ, 34. 206. σχηματισμός, Ι, 8. σωματοειδής, Ι, 1. σωτηρία, ΙΙ, 101. 104. σωτηρίως, Ι, 9. τείνειν, Ι, 29 sq. 37; ΙΙ, 37. 45. τέλειος (l'être moralement par- | φιλόσοφος, III, 72. 113.

fait), I, 31, 94; II, 91; III, 131. 140, 196, 208, 244, τέλειος άριθμός, Ι, 3. τελείωσις, Ι, Ι. 10; ΙΙΙ, 213. τελεσιουργείν, ΙΙ. 21; ΙΙΙ, 227. τελεσφορείν, Ι. 76. τελεταί, ΙΙΙ, 219. τέλος (fin des biens), III, 37. 47. 249. τερατουργία, Ι, 83. τημελείν, Ι. 48. τί (genre suprème des Stoïciens), II, 86; III, 175. τονική δύναμις, Ι, 30. τόνος, ΙΙ, 28; ΙΙΙ, 183. 186. τροφή ψυχική, 1, 97. τύγχανον (τὸ) (l'objet), II, 15. τύπος, Ι. 61 sq. 79. 100; ΙΙΙ, 16. τυπούν, τυπούσθα:. Ι, 31. 38. 100; II, 20; III, 60, 230. τύπωσις, Ι, 61. ύλη, I, 29. 42. 49; II, 19. 80; III. 240. 252. ύλη σποράς, 1, 31. ύλη σωματική, Ι, 82. ύλη φθαρτή, Ι, 88. ύλαι, ΙΙ. 107. ύπάτη, ΙΙΙ. 12. ύπεραύλως, ΙΙ, 82. ύπερδολαί, ΙΙΙ, 121. ύπομενετέα, Ι, 65. 68. ύπομονητικός. Η, 88. φαντασία, Ι, 30; ΙΙ, 23. 56; ΙΙΙ, 16. 60 sq. φαντασιούσθαι, I. 62; III, 60. 108. Φαραώ, ΙΙΙ, 12. 136. Φασέκ, ΙΙΙ, 94. Φεισών, Ι, 63. 66. 85. φίλαυτος, Ι, 49. φιλοπαθής, ΙΙ, 52. φιλοσοφία, ΙΙΙ, 167.

φιλοσώματος, Ι, 33; ΙΙΙ, 74. Φινεές, ΙΙΙ, 242.

φρόνιμος, I, 67. 79 (op posé à φρονών).

φυσικόν (physique, partie de la philosophie), I, 57.

φυσιολογία, Ι, 50.

ουσιολογούντες (οί), III, 61.

φύσις (nature en général), I, 92; II, 1. 10. 75; III, 12.

φύσις (puissance végétative), II, 22. 37.

φύσις, φύσεις (être naturel), I, 28. 50; II 23; III, 7. 91.

<del>φυτική (δύναμις),</del> Ι, 22. χαμαιζήλως, ΙΙΙ, 82.

Χαμώς, ΙΙΙ, 231.

Χαναάν, ΙΙ, 62.

χαρά, Ι, 46.

χάρις (θεού), ΙΙ, 32. 60. 80; ΙΙΙ. 13. 78. 214. sq.; χάριτες, ΙΙΙ, 163.

χαριστικόν (θεοῦ), ΙΙΙ, 106.

χορός (θεῖος), ΙΙΙ, 7.

χρεία (σωματική), ΙΙΙ, 151.

χρησμός (verset de l'Écriture), III, 129. 215.

χρησμοσύνη (opposé à κόρος), ΗΙ, 7.

χρωματικόν, ΙΙΙ, 121.

χύσεις (ΰδατος καὶ ἀέρος), ΙΙΙ, 99.

ψευδοδοξεῖν. ΙΙ. 46.

ψυχική (δύναμις), II, 22. 85. 91; III, 54. 146. 171.

ψυχικώς, ΙΙ, 81.

ψυχοῦν, Ι. 36. 39. 40.

ωμίασις, III, 25. 'Ωρ, III, 45.

## INDEX DES CITATIONS DE LA BIBLE

|                                     |                  | Genèse.         | 3.10     | 111. 54.         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| Genèse, 1,2                         | 1, 33.           | ( 16. II. 'se " | 3.12     | 11. 56.          |
| _ 1,21                              | II. 11.          |                 | 3.13     | III. 59, 66.     |
| 1,27                                | III, 96.         |                 |          | III. 65. 107.    |
| 0.1                                 | 1, 1.            |                 | 3,14, 15 | 111.114.160.     |
|                                     | I, 2; I, 16.     |                 |          | 101              |
| _ 2,2                               | I, 17.           |                 |          | 161.             |
| - 2,3                               | 1, 11.           |                 | 3,15     | III, 182. 188.   |
| _ 2,4-5                             | 1, 21.           |                 | 3,16     | III, 200. 216.   |
| _ 2,6                               | I, 28.           |                 | · ·      | 220.             |
| _ 2,7                               | I, 31; III, 161. |                 | 3.17     | 111, 222, 246.   |
| 2,8                                 | I, 41. 43.       | 1               | 3.18     | III. 248.        |
| 2,9                                 | I, 56.           |                 | 3,18. 19 | III. 251.        |
| 2,10-14                             | 1, 63.           |                 | 3,19     | III, 252, 253.   |
| _ 2,11                              | I, 79.           | -               |          | I, 96.           |
| $\frac{1}{2}$ , $\frac{2}{15}$      | I, 53. 88.       | _               | 3,23     | 111, 77.         |
| $\frac{-}{2}$ , $\frac{2}{16}$ . 1' |                  |                 | 6,8      | II, 60.          |
|                                     | î, 97            | -               | 9,21     | II, 59; III. 83. |
| 2,16                                | I, 100, 105.     | -               | 12. 1    | (.3              |
| 2,17                                | II. 1.           | _               | 14. 18   | III, 82.         |
| _ 2.18                              | 11. ()           | _               | 14. 21 s | q. III, 197.     |
| 2,19                                | II, 9.           |                 | 14, 22   | 111. 24.         |
| _ 2.21                              | II, 19. 31. 35.  | •               | 15, 5    | III, 39.         |
|                                     | 38.              |                 | 15. 6    | III, 228.        |
| _ 2.22                              | II, 38.          |                 | 16.2 sc  |                  |
| 2,22.2                              | 3 II, 40.        |                 | 17.15    | 16 III. 217.     |
| _ 2,24                              | II, 49.          | -               | 17,17.   | III, 85. 217.    |
| _ 2.25                              | II, 53.          |                 | 17,17.   | III, 85.         |
| _ 3,1                               | H, 53.71.100     | j.   -          | 17,10.   | 12 III. 218.     |
| 3,8                                 | III, 1. 28.      |                 | 18,11.   | III, 27.         |
|                                     | III, 49.         | -               | 18,17.   | 111, 21.         |
| _ 3,9                               | 1119 100         |                 |          |                  |

| Genèse, | 18,22. 23  | III, 9.          | Exode,  |           | III, 12.       |
|---------|------------|------------------|---------|-----------|----------------|
|         | 19, 26.    | HI, 213.         |         | 2.23      | III, 212. 214. |
|         | 21, 6      | II, 82: III,     |         | 3,9       | III, 214.      |
|         |            | 219.             | -       | 1.1 sq.   | II, 81.        |
|         | 21,12      | III. 245.        |         | 5,2       | III, 243.      |
| _       | 22,16.17.  | III, 203. 209.   |         | 9,29      | III, 43.       |
|         | 24,7       | III. 42.         | _       | 12.4      | III, 165.      |
|         | 24,63.     | III, 43.         |         | 12.11     | III, 154.      |
|         |            | III, 88.         | -       | 12,23     | II, 34.        |
|         | 25,27.     | III, 2.          |         | 15.1      | II, 102.       |
| -       | 26,2.      | II, 59.          |         | 15,8      | III, 172.      |
|         |            | П. 59.           |         | 16.4      | III, 162. 166. |
|         | 27,36.     | III, 191. 195.   |         |           | 167.           |
|         | 27,40.     | III, 193.        | _       | 16,13 sq. | III, 169.      |
|         | 29,31.     | II. 17: III.     | _       | 16,14     | III, 172.      |
|         |            | 180.             |         | 16,15     | III, 173.      |
|         | 29,35.     | I, 80; III, 146. | _       | 17,6      | III, 4.        |
|         | 30,1. 2.   | II. 46; III.     |         | 17.12     | III, 45.       |
|         |            | 180.             |         | 17.14     | III, 187.      |
|         | 30,18.     | I. 80.           |         | 17.17     | III, 186.      |
|         | 31,20, 21. |                  |         | 17.26     | III, 197.      |
|         |            | HI, 20, 21.      |         | 20,23     | I, 51.         |
|         |            | H. 89.           |         | 20,24     | III, 215.      |
|         |            | III. 23.         |         | 21.5      | III, 198.      |
|         | 38,6.      | III. 74.         |         | 22.1. 2   | III, 32.       |
| -       | 38,7.      | HI, 69.          |         | 22,6      | III, 248.      |
|         | 39,1 sq.   | III. 236.        | -       | 25,40     | III, 102.      |
|         | 39,7.      | III, 237.        |         | 28,17. 18 | I, 81.         |
|         | 39,11.     | III, 238.        |         | 28,26     | 111, 118.      |
| -       | 39,12.     | III. 240.        | -       | 33,7      | II, 51; III,   |
| _       | 45,9. 11.  |                  |         |           | 46.            |
|         | 48,15. 16. |                  |         | 33,13     | III. 101.      |
| _       | 48,19.     | III, 90.         | _       | 34,28     | III, 142.      |
| _       | 48,22.     | III. 26.         |         |           | 240            |
|         | 49,8.      | III. 26.         | Lévitie | que, 1,9  | III. 143.      |
| _       | 49,15.     | I, 80.           |         |           | 144.           |
|         | 49,16-18.  |                  | 1       | - 7.34    | Ш, 133.        |
|         | 49,17.     | II. 103.         |         | 8,29      | III, 129.      |
| D 1     | 1.00       | 111 040          |         | 0.14      | 147.           |
| Exode,  |            | III, 243.        |         | - 9,14    | III. 111.      |
|         | 1,21       | III, 3.          |         | 10.1      | 113. 117.      |
| -       | 2,12       | III, 38.         | 1       | 10,1      | 11, 57.        |

|       |        |          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 01 0   | -1 1-2           |
|-------|--------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|       |        | 1.1 (11) | 11, 105.     | Nombre | 25,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. 13 111. | 212.             |
| Levit | ique,  | 11,21    | 11, 100.     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311.       | 196              |
|       | -      | 11,42    | III, 139.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | (;;;             |
|       |        | 15,31    | 111, 15.     |        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | (:4)             |
|       |        |          | 11, 56.      |        | 30.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | () 11.     | (%).             |
|       |        | 16,1 sq. | 11, 50.      |        | 31.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6; 11.     | · }"<br>· )• ) , |
| _     | -      | 16,8     | II, 52.      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|       | -      | 16,30    | III, 174.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 (26)     | 111.1.82.        |
|       |        | 19,31    | I, 52.       | Deutér | onome,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00       |                  |
| -     |        |          | 111, 110.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,13       | 111, 208.        |
|       |        | 27,33    | 111, 110.    | _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,3        | 111, 174.        |
|       |        |          |              |        | contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,15.16    | 11, 84.          |
| Non   | ibres, | 5,2      | III, 8.      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 11, 51.          |
|       | _      | 5,27     | 111, 148.    | _      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,9       | 11, 01.          |
| -     |        |          | 111, 150.    |        | manufacture of the last of the | 16,16      | 111, 11.         |
| -     | -      | 5,28     | 1 17         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,21      | I. 18.           |
|       |        | 6,9      | I, 17.       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,17      | III, 65.         |
|       |        | 6.12     | I, 17.       | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,15      | II, 48.          |
|       |        | 9,6 sq.  | 111, 94.     | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 111 0            |
|       |        | 12,1     | 11, 67.      | _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,2       | III, 8.          |
|       |        |          | 111 102      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,3. 4    | 111, 81.         |
| -     |        | 12,6-8   | III, 103.    | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,12      | 111.151.         |
|       |        | 12,7     | II, 67; III, | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.13      | 1.27:111,        |
|       |        | <i>'</i> | 204. 228.    | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201.117    | 153.157.         |
|       |        | 12,12    | I, 76.       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|       |        |          | II. 66.      | V      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 158.             |
|       |        | 12,14    | 11. 00.      |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.15. 1   | 6 III, 194.      |
| -     | ~      | 14,4     | III, 175.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,15      | III, 36.         |
|       |        | 20,25    | III, 45.     |        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | III, 107.        |
|       |        | 21,6     | 11, 77.      | 1 -    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,17      | 711 100          |
| _     |        |          | II, 78.      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,18      | III, 108.        |
|       | . –    | 21,7     | 11, 70, 01   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,34      | III. 108.        |
|       |        | 21,8     | II, 79. 81.  | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,12      | 111, 104.        |
|       |        | 21,27-30 | III, 225.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,12      | 35 III, 105.     |
|       |        | 21,28    | 111, 229.    | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 11, 100.         |
|       |        |          | III, 187.    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,9       | II, 5l.          |
| ~ -   |        | 24,20    | 111, 242     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |
|       |        | 25,7.8   | III, 242.    | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |



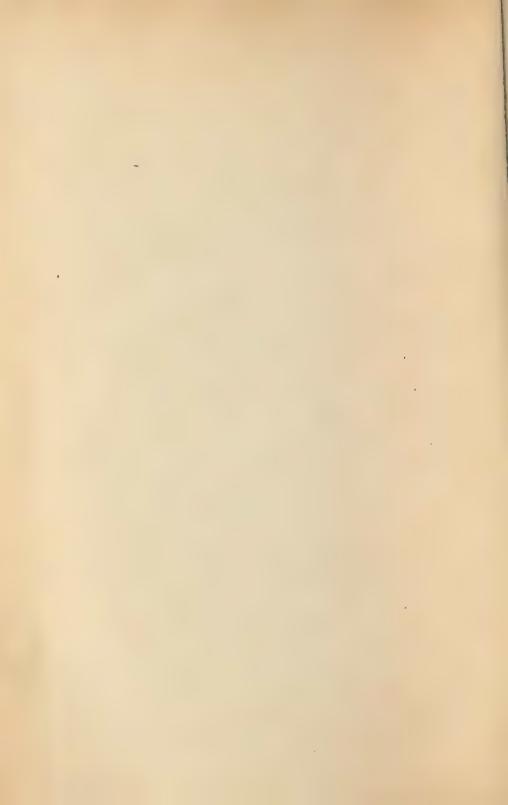









égorique k tr) #700

THE INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES
TORONTO 5, CANADA.

700.

